

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

# Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

# **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



# A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

# Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

# À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com

# La Chanson de Roland





848 C457 C623

1798 048 C457 C623

LA

# CHANSON DE ROLAND

# OUVRAGE DU MÊME AUTEUR

| Gram         | mair | e élé: | menta  | ire d | le la    | vieille             | langue            | fran | çai | <b>30.</b> |
|--------------|------|--------|--------|-------|----------|---------------------|-------------------|------|-----|------------|
| 1 <b>v</b> o | lume | in-18  | jésus, | broch | ė        | •••••               | • • • • • • • • • | 3    | fr. | 50         |
|              | 0    |        |        |       | <i>"</i> | 4 a a a d 4 a a i a |                   |      |     |            |

CORDEIL Typ. et stér. Cairs.

Digitized by Google

# LA

# CHANSON DE ROLAND

TEXTE DU XIº SIÈCLE

1080 A.M

PRÉCEDE D'UNE INTRODUCTION

ET SUIVI D'UN GLOSSAIRE

PAR-

# L? CLÉDAT

Ancien élève de l'École des Chartes, Ancien membre de l'École française de Rome, Lauréat de l'Académie française Professeur à la Faculté des lettres de Lyon.

SECONDE ÉDITION

# PARIS

GARNIER FRÈRES, LIBRAIRES-ÉDITEURS

6, RUE DES SAINTS-PÈRES, 6

1887



# PRÉFACE

L'usage auquel était destinée cette édition ne nous dispensait pas de soumettre le texte à une révision minutieuse. C'est ce que nous avons fait, en nous conformant, pour les principes généraux de cette révision, aux idées qui ont été exprimées dans les dernières années par les romanistes les plus autorisés, et notamment par M. G. Paris. Ce n'est pas ici le lieu d'exposer ces principes, ni d'indiquer les raisons qui nous ont fait nous écarter, sur quelques points de détail, de telle ou telle opinion antérieurement émise. Nous serons heureux de répondre, dans les Revues spéciales, aux critiques dont notre texte pourra être l'objet. Mais le caractère classique de notre édition, qui ne nous dispensait pas d'établir le texte avec tout le soin qu'aurait exigé une édition savante, nous imposait l'obligation de ne rien laisser paraître de ce travail préliminaire. Nous nous bornerons à dire que notre réforme la plus apparente a été de franciser le manuscrit d'Oxford, et cette opération consistait surtout à remplacer par des o les u provenant d'o longs ou d'u brefs latins (1); c'est dire que nous

<sup>(1)</sup> Et non point à changer ei en oi dans les mots tels que rei, fei, etc.; car au xi° siècle, la diphtongue ei appartenait aussi bien à l'Île-de-France qu'à la Normandie.

avons adopté l'opinion des romanistes qui considèrent la Chanson de Roland comme d'origine française. La popularité de saint Michel dans toute la France du moyen âge explique suffisamment les trois ou quatre mentions de ce saint qu'on rencontre dans notre poème (1). D'autre part, des arguments très-sérieux, qui sont surtout d'ordre philologique et que nous ne pouvons développer ici, mais qui ont été signalés à diverses reprises sans qu'on les ait réfutés, s'opposent absolument à l'hypothèse de l'origine normande. La langue de la Chanson de Roland, telle que nous la rétablissons, est donc le français du x1° siècle, d'où dérive le français actuel. Toutefois, d'après M. G. Paris, on trouve dans cette langue quelques traits dialectaux, propres à la marche de Bretagne.

Parmi les manuscrits qui nous restent de la Chanson de Roland, le manuscrit d'Oxford est sans aucun doute le plus voisin du texte primitif; malheureusement il est l'œuvre d'un scribe fort négligent, qui a parfois sauté des vers ou des tirades entières. Les autres manuscrits nous permettent de nous rendre compte de la plupart de ces lacunes, mais ils s'éloignent trop du texte original pour que ce texte puisse être reconstitué d'après eux avec quelque sûreté. Aussi n'avons-nous rien voulu ajouter au manuscrit d'Oxford, nous contentant de résumer, quand il y avait lieu, les passages qu'on peut supposer omis.

Nous avons fait un usage aussi modéré que possible des signes diacritiques (accents aigus et graves, trémas). Nous avons employé le tréma pour indiquer, lorsqu'il pouvait y avoir doute, que deux voyelles successives ne formaient pas diphtongue, par exemple dans avions, qui se pronon-

<sup>(1)</sup> L'ange Gabriel a plus d'importance que saint Michel dans la Chauson de Roland. Voyez, dans notre Glossaire, les mots Gabriel et Michiel.

çait en trois syllabes, dans soë où il ne faut pas voir l'ancienne diphtongue oe (devenue plus tard eu), mais un o suivi d'un e féminin. Nous avons employé l'accent grave ou aigu toutes les fois qu'il pouvait y avoir doute sur la place de l'accent tonique. Ainsi nous avons mis un accent sur la première syllabe de fredre, pour empêcher qu'on ne fût tenté de lire fredré. Dans la langue du xi° siècle, l'e féminin ou muet à la fin d'un mot peut être suivi d'un t: il chantet (= il chante); mais d'autre part, e final suivi d'un t peut être un e tonique, par exemple dans le participe passé chantet (= chanté). Dans ce dernier cas nous avons marqué l'e d'un accent : chantét. Par conséquent, lorsqu'un e final suivi d'un t ne sera pas surmonté d'un accent, il faudra le prononcer comme un e muet, c'est-à-dire placer l'accent tonique sur la syllabe précédente. Dans les monosyllabes nous avons employé les accents pour distinguer des mots différents qui s'écrivaient de même; ainsi set est le nom de nombre (sept), sét est la troisième personne de l'indicatif présent du verbe « savoir ». Sés appartient aussi au verbe « savoir », tandis que ses est l'adjectif possessif; nés est le substantif que nous écrivons aujourd'hui nez, tandis que nes est pour ne se ou pour ne les; més est un substantif, mes est l'adjectif possessif. Il va sans dire que, pour le choix entre l'accent grave et l'accent aigu, nous nous conformons à la prononciation du xi° siècle; nous écrivons frédre et non frèdre. Faute d'un signe spécial nous employons aussi é pour exprimer un son aujourd'hui disparu et qui était intermédiaire entre é et è, par exemple dans méte du verbe « mettre ».

Nous avons coupé le texte par des analyses. Les passages compris entre deux analyses constituent autant d'extraits, qui forment des scènes complètes, entre lesquelles le professeur pourra choisir celles qui lui parai

tront de nature à intéresser particulièrement ses élèves. Ces analyses assez développées permettront, je crois, même aux commençants, de suivre facilement le récit, sans les dispenser d'étudier le texte de près.

Nous n'avons pas cru devoir mettre une traduction en face du texte. On ne le fait pas pour les textes latins et grecs destinés à être expliqués dans les classes. Pourquoi traiterait-on autrement le vieux français? L'inconvénient serait le même que pour les ouvrages de l'antiquité classique: les élèves liraient la traduction et non le texte. Pour les explications qu'on fait en classe, ils auraient trop commodément la solution des difficultés, sans être obligés à réfléchir. Si un pareil usage s'introduisait dans les éditions classiques de nos auteurs du moyen âge, il serait, croyonsnous, très préjudiciable à l'étude du vieux français dans l'enseignement secondaire, quelque élémentaire qu'on puisse la souhaiter.

Nous avons aussi renoncé à mettre des notes au bas des pages. Elles auraient fait double emploi avec les explications contenues dans le glossaire. Comme il n'existe pas de dictionnaire classique du vieux français, on est bien obligé de faire un glossaire pour chaque texte qu'on publie, et comme il est impossible aux élèves de se passer du glossaire, on peut y introduire l'interprétation des passages difficiles, sans craindre que cette interprétation leur échappe: ils la trouveront tout aussi commodément qu'au bas de la page. D'ailleurs, il n'y a pas, à proprement parler, de passages difficiles dans la chanson de Roland; ce n'est pas comme dans les textes de l'antiquité classique, qui appartiennent à un état de civilisation plus avancé, et où les nuances et les raffinements de la pensée et du style ont souvent besoin d'être éclairés par une note. Les difficultés du vieux français sont des difficultés générales de

langue et de grammaire; il faudrait dès lors une note pour chaque mot, et la même note cent fois répétée ou remplacée par des renvois fastidieux. Une introduction grammaticale, complétée par un glossaire, permet d'éviter cet inconvénient.

Quelles que soient les différences qui séparent cette édition de celles qui ont été données par M. Léon Gautier, je me fais un devoir de reconnaître ici les services considérables que M. Gautier a rendus à notre vieux poème, la part qu'il a prise à l'épuration progressive du texte, le zèle heureux qu'il a déployé pour populariser, pour faire connaître et aimer de tous notre épopée nationale. Il a été l'apôtre de la Chanson de Roland, et il a contribué plus que personne à l'utile réforme qui a donné droit de cité au vieux français dans notre enseignement classique.

L. CLÉDAT.

# **PRÉFACE**

### DE LA DEUXIÈME ÉDITION.

J'ai tenu compte, dans cette seconde édition, des observations qui m'ont été présentées par les romanistes qui ont bien voulu m'écrire à ce propos, ou qui ont publié des articles sur mon livre. Je remercie particulièrement MM. Gaston Paris, Pio Rajna, Constans, Varnhagen, Suchier. La révision du texte m'a aussi permis de faire quelques corrections utiles. J'ajouterai que M. G. Paris propose de rétablir la dentale non seulement entre deux voyelles et devant r, comme je l'ai fait, mais encore devant l, et d'écrire, par conséquent, Rodlant au lieu de Rollant.

Enfin je dois dire, pour répondre à une critique, que si je n'ai pas corrigé les fins de vers données par le manuscrit d'Oxford lorsqu'elles formaient une assonance inexacte, c'est que des corrections de ce genre ne pouvaient aller sans des notes philologiques qui ne me semblaient pas convenir à une édition classique.

L. CLÉDAT.

# INTRODUCTION

#### I. - LA CHANSON DE ROLAND.

La Chanson de Roland, telle que nous la possédons, a été composée, selon toute vraisemblance, entre la conquête de l'Angleterre par les Normands et la première croisade. Mais il y avait eu antérieurement plusieurs poèmes plus ou moins étendus sur le même sujet. Dans un passage célèbre du roman de Rou, Wace raconte que le jongleur Taillefer chantait à la bataille d'Hastings les exploits de Roland:

Taillefer, qui mult bien chantout, Sor un cheval qui tost alout, Devant le duc alout chantant De Karlemaigne et de Rollant, Et d'Oliver et des vassals Qui morurent en Rencevals.

On trouve d'ailleurs, dans notre Chanson de Roland, des traditions qui appartiennent à des époques bien différentes. Pour ne citer qu'un fait, la capitale de la France est placée tantôt à Laon, tantôt à Aix-la-Chapelle. On remonte ainsi jusqu'à l'origine de la légende, à cette expédition de Charlemagne en Espagne, au retour de laquelle l'arrière-garde fut détruite, le 15 août de l'année 778, par les Basques des montagnes. L'imagination populaire s'empara de l'événement, elle donna des proportions épiques à cet engagement d'arrièregarde et substitua aux montagnards des Pyrénées toute une armée de Sarrasins. Un préfet des marches de Bretagne, nommé Roland, était mort dans la bataille, elle en fit le neveu de Charlemagne et un héros incomparable. Charlemagne n'avait réussi qu'à moitié dans son expédition : on lui attribua la conquête de toute l'Espagne. Il fallait expliquer la défaite de Roncevaux : c'est par la trahison que le peuple explique toujours les défaites, on inventa le personnage de Ganelon. C'est ainsi que se constitua la légende de Roncevaux, qui a abouti, non sans subir des transformations successives, à la Chanson de Roland. Les transformations ont dû porter principalement sur les détails de mœurs et de costumes : tout en faisant une part aux inventions de l'auteur et une autre à quelques détails anciens qui ont pu se conserver par tradition, on peut dire que les mœurs et les costumes dépeints dans la Chanson de Roland sont ceux du onzième siècle.

L'auteur de la Chanson de Roland est inconnu. Il est vrai que le manuscrit d'Oxford se termine par un vers où il est question d'un certain « Turoldus » qui aurait « décliné la geste ». Même en admettant que la geste désigne ici la chanson elle-même et non un récit antérieur, le sens du verbe décliner est incertain; on peut l'appliquer aussi bien au copiste qui a écrit le manuscrit, ou au jongleur qui chantait le poème. Il faut donc ajouter notre chanson à la longue liste des œuvres littéraires ou artistiques qui font la gloire du moyen âge et dont nous ignorons les auteurs.

Si nous ne possédons plus les rédactions de la légende de Roncevaux antérieures à la Chanson de Roland, en revanche on a retrouvé plusieurs remaniements postérieurs, car Roland a été longtemps célèbre, non seulement en France, mais aussi à l'étranger, surtout en Italie et en Allemagne (1). Puis tout à coup le silence se fait. Les manuscrits qui contenaient notre chanson et ses divers remaniements restent enfouis dans les bibliothèques, où personne ne songe à les chercher. On savait seulement qu'il avait existé une Chanson de Roland, et à la

<sup>(1)</sup> Voyez l'Histoire poétique de Charlemagne, par G. Paris.

fin du dix-huitième siècle, un littérateur qui a eu quelque celébrité, M. de Tressan, s'avisa de la reconstituer par conjecture. Deux couplets donneront une idée suffisante de cette étrange restitution:

> Soldats français, chantons Roland! De son pays il fut la gloire. Le nom d'un guerrier si vaillant Est le signal de la victoire.....

Au paysan comme au bourgeois Ne faisant jamais violence, De la guerre exigeant les droits Avec douceur et bienséance, De son hôte amicalement Il partageait la fricassée.

Malheureusement pour la gloire de M. de Tressan, la véritable Chanson de Roland a été retrouvée dans la bibliothèque d'Oxford et publiée en 1837 par M. Francisque Michel. Déjà, depuis quelques années, l'un des remaniements avait été signalé à l'attention publique par M. Monin. A partir de 1837 les éditions du Roland se sont multipliées, et nous venons encore en grossir le nombre.

Les professeurs de l'enseignement secondaire verront aisément les rapprochements qu'il y a lieu de faire entre la Chanson de Roland et l'épopée grecque. Les principaux personnages de l'une et de l'autre offrent des sujets de parallèles intéressants: Charlemagne rappelle par beaucoup de traits Agamemnon, Roland fait penser à Achille, Olivier à Patrocle, le duc Naimes à Nestor. Quant à l'archevêque Turpin, qui est une des figures les plus originales et les plus sympathiques de la Chanson de Roland, ce serait lui faire injure que de le comparer à Calchas.

La Chanson de Roland et l'Iliade se ressemblent encore par l'emploi de certains procédés qui caractérisent les épopées naturelles et primitives: les mêmes vers répétés parfois mot pour mot, les épithètes de nature reparaissant invariablement à côté des mêmes noms, etc. Il est incontestable qu'il y a moins d'art chez notre vieux poète que chez Homère, mais cette infé-

Digitized by Google

riorité tient moins encore à une différence de génie entre les deux auteurs qu'à une différence de civilisation entre les deux époques: Les civilisations qui se succèdent ont leur période de préparation, leur apogée et leur décadence, mais chacune de ces périodes suppose plus d'un degré intermédiaire. Si l'époque de l'Iliade et celle de la Chanson de Roland sont toutes les deux des époques primitives de deux civilisations différentes, ce qui a permis à l'épopée de s'y développer avec succès, elles ne sont pas primitives au même degré. La culture littéraire était assurément plus avancée en Grèce au temps d'Homère qu'en France au onzième siècle, et il serait aussi injuste de reprocher à notre vieux poète la gaucherie de son style que de mépriser Giotto à cause de l'incorrection de son dessin. En littérature comme en art, les maladresses de la forme n'ont d'importance que lorsqu'elles traduisent la faiblesse de la pensée, et une statue parfaitement modelée peut être bien inférieure à . une œuvre archaïque, incorrecte, mais où l'on reconnaîtra la marque d'une inspiration vraiment créatrice.

Les moyens dont disposent nos vieux auteurs sont très restreints: la langue française est encore hésitante et pauvre, elle se plierait mal à ces comparaisons brillantes qui sont la parure de l'épopée grecque. Les Sarrasins fuient devant Roland « comme le cerf devant les chiens »; cette idée, qu'Homère aurait développée avec son art exquis, est exprimée en un vers, et comme en passant, dans notre poème. Mais la simplicité des moyens employés rehausse encore la grandeur de l'effet produit, quand le poète rencontre une heureuse inspiration, et la scène des derniers adieux de Roland et d'Olivier, celle de la mort de Roland, celle de la mort d'Aude, bien d'autres encore, sont dignes d'être mises à côté des plus beaux passages des épopées classiques.

La différence considérable qui sépare la langue du moyen âge de la langue actuelle est aussi de nature à nous empêcher de goûter tout le mérite de nos anciens poèmes, et il faut se prémunir contre cette cause de partialité involontaire. Encore, s'il n'y avait que des différences, pourrait-on lire un texte de vieux français comme on lit un texte latin ou grec; mais ce

sont les ressemblances incomplètes, mêlées aux différences absolues, qui fatiguent et déroutent l'esprit. Tel mot est resté dans la langue, mais en perdant sa force ou en modifiant sa valeur, et le sens actuel de ce mot, qui est ancré dans notre esprit, nous empêche souvent, malgré tous nos efforts, d'en bien apprécier la force et la valeur anciennes. Cette difficulté sera rendue sensible si nous prenons un mot qui ait été encore employé au xvnº siècle avec sa valeur première: gêner par exemple. Le verbe « gêner » a eu d'abord le sens de torturer. Le sens actuel, très affaibli, nous empêche de goûter complètement les vers de Corneille où le mot se trouve encore avec l'ancien sens. Quand on entend Séleucus dire à Rodogune: « Ah! que vous me gênez! » on a peine à ne pas sourire. Que serait-ce si à chaque vers, presque à chaque mot, comme dans nos vieux poèmes, on se heurtait à des expressions ainsi défigurées par l'usage? Il y a là une cause de méprise contre laquelle un critique impartial ne saurait trop réagir.

Ce qui caractérise nos poèmes épiques du moyen âge au point de vue de la forme générale, c'est la division du récit en laisses. La laisse, appelée aussi couplet ou tirade, est au poème épique ce que le couplet est à la chanson dans le sens moderne du mot, ce que la strophe est à l'ode, mais elle diffère du couplet proprement dit et de la strophe en ce qu'elle contient un nombre indéterminé de vers, une quinzaine environ dans la chanson de Roland. Il arrive souvent que deux ou trois laisses successives répètent les mêmes idées dans les mêmes termes, en changeant seulement les mots qui terminent les vers pour amener une autre rime. C'est ce qu'on a appelé les laisses similaires. Quelquesois ces laisses presque identiques ne sont que des versions différentes d'une seule et même laisse primitive; le remanieur ou le scribe les a réunies à la suite l'une de l'autre, au lieu de faire un choix entre elles. Mais le plus souvent les laisses similaires sont un véritable procédé littéraire, un moyen employé par le poète pour retenir l'attention du public sur les endroits importants du récit et pour redoubler son émotion dans les scènes pathétiques. J'ai constaté plus d'une fois que ces répétitions étaient d'un grand effet sur les auditeurs, et il

me paraît invraisemblable qu'un pareil effet soit le résultat du hasard, comme il faudrait l'admettre si on considérait toutes les laisses similaires comme des négligences de copistes.

L'introduction de la Chanson de Roland dans l'enseignement secondaire était justifiée non seulement par le grand mérite littéraire de ce vieux poème, mais encore par sa haute valeur morale. Du premier au dernier vers, il respire un ardent amour de « douce France », un profond sentiment de l'honneur et du devoir. Nous ne pouvons nous dissimuler qu'aujourd'hui plus que jamais il importe de former les jeunes générations au culte de la patrie: en lisant la Chanson de Roland, en admirant les sentiments qui animent Roland et ses glorieux amis, elles apprendront à sentir comme eux, à servir leur pays sans défaillance, à « mieux aimer mourir que laisser honnir France. »

# 11. - LA LANGUE FRANÇAISE AU XIº SIÈCLE.

Nous nous proposons de donner ici la physionomie générale de la langue française telle qu'elle se présente à nous dans la Chanson de Roland(1).

Cet aperçu très succinct comprendra: 1º un tableau des flexions, 2º quelques notions de syntaxe. Nous y ajouterons les règles élémentaires de la versification épique.

## SECTION I. — Tableau des flexions.

## L'ARTICLE.

## L'article se déclinait comme suit :

|            | Mascu   | lio.     | Fém        | inin.    |
|------------|---------|----------|------------|----------|
| Sin        | gulier. | Pluriel. | Singulier. | Pluriel. |
| Cas sujet  | li      | li )     | 1.         | 1        |
| Cas régime | le      | les }    | la.        | les      |

<sup>(1)</sup> Pour l'explication de toutes les formes dont il sera question dans ce chapitre, voyez ma Grammaire élémentaire de la vieille langue française.

# LES SUBSTANTIFS FÉMININS.

Comme aujourd'hui, les substantifs féminins n'avaient qu'un seul cas pour chaque nombre, et le pluriel prenait une s. Toutefois soer (sœur) se déclinait: cas sujet singulier soer, cas régime soror, pluriel sorors; mais on trouve déjà soer employé au cas régime.

#### LES SUBSTANTIFS MASCULINS.

1° Les substantifs masculins prenaient généralement une s (quelquefois un z) au cas sujet singulier et au cas régime pluriel, et n'en prenaient pas au cas régime singulier et au cas sujet pluriel. On déclinait:

#### Singulier.

#### Pluriel.

```
Li murs = le mur (sujet). Li mur = les murs (sujet).
Le mur = le mur (régime). Les murs = les murs (régime).
```

2° Toutefois un certain nombre de substantifs avaient un cas sujet singulier très différent des trois autres cas. Ainsi le cas sujet singulier de baron était ber, et on déclinait:

# Singulier.

# Pluriel.

Li ber = le baron (sujet). Li baron = les barons (sujet). Le baron = le baron (régime). Les barons = les barons (régime).

De même le cas sujet singulier de home (homme) était hom.

conte (comte) — cuens.

emperedor (empereur) — emperédre.

compaignon — compaing.

nevot (neveu) — niés.

seignor — sire.

3º Parmi les substantifs de la première catégorie (dont le radical était le même à tous les cas), un certain nombre, comme frédre (frère), leon (lion), avaient au singulier le cas sujet identique au cas régime (sans s). Plus tard on leur a donné une s au cas sujet singulier, par analogie avec les autres substantifs de la même catégorie. Mais au x1º siècle on déclinait:

Singulier.

Pluriel.

Li frédre = le frère (sujet). Li frédre = les frères (sujet). Le frédre = le frère (régime). Les frédres = les frères (régime).

Beaucoup de noms propres (dans notre texte, Mahomet, Sanson, etc.) avaient aussi le cas sujet identique au cas régime. Mais on a commencé de bonne heure à leur donner une s au cas sujet, ou à leur fabriquer un cas sujet analogue à celui des substantifs tels que baron (cas sujet ber). Le cas sujet de Sanson est devenu Sanse.

4° Par un procédé inverse de celui que nous venons de signaler, plusieurs noms propres ont reçu un cas régime en on. Ainsi on trouve Charlon à côté de Charle, comme cas régime de Charles. On peut voir aussi dans ces formes l'influence de l'accusatif latin en um. On trouve quelquefois la forme en on employée au cas sujet.

#### SUBSTANTIFS INDÉCLINABLES.

Les substantis indéclinables se terminent par s ou z à tous leurs cas: meis (mois), palais, voiz (voix), cors (corps). Ce s ou z fait partie du radical.

OBSERVATIONS GÉNÉRALES SUR LES SUBSTANTIFS.

La consonne finale du radical tombe souvent devant l's ou le z de flexion. Ainsi nés sera le pluriel du substantif féminin nef; tans sera le cas sujet singulier ou le cas régime pluriel du substantif masculin banc; jorz sera le cas sujet singulier ou le cas régime pluriel de jorn.

Quand le radical se termine par il précédé d'une voyelle, l'i combe souvent devant le z de flexion: amirail fait amiralz au las sujet singulier et au cas régime pluriel.

Quand le radical se termine par une dentale, cette dentale forme un z avec l's de flexion: enfant, enfanz.

#### PREMIÈRE DÉCLINAISON DES ADJECTIFS.

#### Singulier.

|                             | Oingu          |       | ,       |          |
|-----------------------------|----------------|-------|---------|----------|
| 1                           | Masculin.      |       | Féminin | . Neutre |
| Cas sujet :<br>Cas régime : | dur s.<br>dur. | }     | dur e.  | dur.     |
|                             | Plu            | riel. |         |          |
|                             | Mascul         | in.   | Fér     | ninin.   |
| Cas sujet :<br>Cas régime : | dur.<br>dur    |       | } du    | r es.    |

Pour un certain nombre d'adjectifs de cette déclinaison, le féminin diffère du masculin non seulement par l'e de flexion, mais encore par la consonne finale du radical. Le radical blanc devient blanch dans blanche, chantét (participe passé de chanter) devient chantéd dans chantéde.

#### DEUXIÈME DÉCLINAISON DES ADJECTIFS.

## Singulier.

| _            | Masculin.             | Féminin. | Neutre. |
|--------------|-----------------------|----------|---------|
| Cas sujet:   | { tel s. } noble s. } | tel.     | tel.    |
| Cas régime : | tel.<br>noble.        | noble.   | noble.  |

Pluriel.

Masculin. Féminin.

Cas sujet: tel. noble. tel s.

Cas régime: tel s. noble s.

Il faut bien remarquer que les adjectifs de cette catégorie qui n'ont pas d'e final au masculin n'en ont pas non plus au féminin: une tel joie, de tels joies. De même grant, fort, reial, etc.

#### ADJECTIFS INDÉCLINABLES.

Quelques adjectifs comme francor (des français), paienor (des paiens), desquels il faut rapprocher l'adjectif possessif lor

(d'eux, d'elles), sont entièrement invariables. D'autres, comme glorios (glorieux), etc., ayant le radical terminé par une s, sont indéclinables au masculin.

#### OBSERVATIONS GÉNÉRALES SUR LES ADJECTIFS.

Appliquer aux adjectifs les observations générales relatives à la déclinaison des substantifs.

#### ADJECTIFS ET PRONOMS DÉMONSTRATIFS.

#### SINGULIER.

|                           | Masculin.                                                                    | Féminin.                    |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Cas sujet:<br>Cas régime: | Masculin. icist, cist, icil, cil (1). (1° icest, cest, icel, cel. (2° celui. | iceste, ceste, icóle, céle. |

#### PLURIEL.

Cas sujet: icist, cist, icil, cil. cez, cez, icéles, céles. cas régime: icez, cez, icels, cels.

#### PRONOMS PERSONNELS.

Première et seconde personne, et forme réstéchie de la troisième.

#### SINGULIER.

Cas sujet: jo (=je), tu. Cas régime: mei (=moi), me; tei (=toi), te; sei (=soi), se.

#### PLURIEL.

Cas unique: nos (= nous), vos (= vous).

# Troisième personne.

#### SINGULIER.

|              | Masculin. 🤪                  | Féminin. | Neutre. |
|--------------|------------------------------|----------|---------|
| Cas sujet:   | il Qi                        | éle      | il      |
| Cas régime : | le, lui, fi ( <i>= lui</i> ) | la, li   | le      |

(1) Chacune de ces formes peut signifier cet (ou ce), celui, celui-ci ou celui-là, et au féminin: cette, celle, celle-ci ou celle-là. En outre, l'adjectif démonstratif est souvent employé avec une valeur démonstrative très affaiblie, et équivaut alors à l'article.

y in functions Digitized by Google

#### PLURIEL.

Masculin. Feminin.

Cas sujet: il & éles. Cas regime: les, els (= eux), lor les, éles, lor.

cas regime. les, els (=eax), for les, eles, for

#### ADJECTIFS ET PRONOMS POSSESSIFS.

#### SINGULIER MASCULIN.

Cas sujet: mes (= mon), miens; tes (= ton), toens; ses (= son), soens; nostre; vostre; lor.

Cas régime: mon, mien; ton, toen; son, soen; nostre; vostre; lor.

#### PLURIEL MASCULIN.

Cas sujet: mi (= mes), mien; ti (= tes), toen; si (= ses), soen; nostre; vostre; lor.

Cas régime: mes, miens; tes, toens; ses, soens; noz; voz; lor.

#### SINGULIER FÉMININ.

Cas unique: ma, meie (= mienne); ta, toë; sa, soë; nostre; vostre, lor.

#### PLURIEL FÉMININ.

Cas unique: mes, meies (= miennes); tes, toes; ses, soes; noz; voz; lor.

#### PRONOM RELATIF RT INTERROGATIF.

#### Des deux nombres.

#### MASCULIN ET FÉMININ.

NEUTRE.

Cas sujet: qui. Cas régime: que, cui (=qui, a qui, que). que, quei (=quoi).

#### LE VERBE.

On trouvera au glossaire les temps des verbes estre et aveir, ainsi que les formes irrégulières. Nous donnons ci-après des paradigmes pour les différentes conjugaisons, à l'exception de la conjugaison inchoative qui n'offre aucune difficulté, et pour laquelle il n'y a à signaler que la présence de l's devant le & à l'indicatif présent : « il garnist ».

Il importe de remarquer que les verbes à radical variable étaient plus nombreux dans l'ancienne langue qu'aujourd'hui. J'appelle « verbes à radical variable » ceux qui se conjuguent comme mourir, dont le radical est tantôt meur, tantôt mour meurt, nous mourons). Pour ceux de ces verbes dont le radical a été uniformisé depuis, nous indiquerons au glossaire la double forme ancienne (par exemple aim et am pour aimer). L'une de ces formes est appelée tonique, l'autre atone. Le radical des verbes est tonique toutes les fois que la flexion est constituée uniquement par des consonnes ou lorsqu'il n'entre dans cette flexion d'autre voyelle que l'e dit muet. Ainsi, à l'indicatif présent, le radical est tonique aux trois personnes du singulier et à la troisième personne du pluriel. On conjuguait donc : « j'aim, tu aim-es, il aim-et, nos am-ons, vos am-ez, il aim-ent. »

#### verbes en er ou en ier.

#### 1º Porter.

Infinitif: port er.
Participe passe: port ét; féminin: portéde.
Participe présent: port ant.

Le participe passé suit la première déclinaison des adjectifs, et le participe présent la seconde.

Gérondif: port ant.

| Indicatif présent. | Prétérit.       |  |  |  |
|--------------------|-----------------|--|--|--|
| Jo port (1).       | Jo port ai.     |  |  |  |
| Tu port es.        | Tu port as.     |  |  |  |
| Il port et.        | Il port at.     |  |  |  |
| Nos port ons.      | Nos port ames.  |  |  |  |
| Vos port ez.       | Vos port astes. |  |  |  |
| Il port ent.       | Il port érent.  |  |  |  |

Imparfait.

Il port out.

Nos port ions.

Vos port iiez.

(1) A la première personne du singulier de l'indicatif et du subjonctif présent, la consonne finale du radical est quelquesois modifiée; ainsi demand-er sait « io demant ».

#### INTRODUCTION.

| 1 | 7, | , 1 | 12 | • | r |
|---|----|-----|----|---|---|
|   |    |     |    |   |   |

Conditionnel.

Jo port erai. Tu port eras. Il port erat.

Jo port ereie.
Tu port ereies.
Il port ereit.

Nos port eromes, erons. Vos port ereiz, erez. Il port ereit.
Nos port eriomes, erions.

Il port eront.

Vos port eriiez.

#### Impératif.

#### Port e; port ons; port eiz, ez.

#### Présent du subjonctif.

Imparfait du subjonctif.

Que jo port (1). Que tu port s (2). Ou' il port t (3). Que jo port asse. Que tu port asses. Qu' il port ast.

Que nos port ons. Que vos port ez. Ou' il port ent. Que nos port assons, issons. Que vos port assez, assiez, issiez.

Qu' il port assent.

## 2º Mostrer (montrer).

Les verbes dont le radical se termine par r ou l précédé d'une autre consonne (mostr-er, entr-er, trobl-er, etc.) prennent une flexion e à la première personne de l'indicatif présent et du subjonctif présent (jo mostr-e, que jo mostr-e) et es, et, au lieu de s, t, à la deuxième et à la troisième personne du singulier du subjonctif présent (que tu mostr-es, qu'il mostr-et).

# 3º Aidier (aider).

Ce verbe et les semblables ne diffèrent de porter qu'aux temps et personnes ci-dessous :

Infinitif: aid ier.

Participe passé: aid iét; féminin: aidiéde.

Indicatif présent : vos aid iez.

Prétérit : il aid iérent. Impératif : aid iez.

(1) Voy. page précédente, note 1

(2) Ports écrit porz. Il en est de même pour tous les verbes dont le radical se termine par une dentale.

(3) Le t de la flexion se confond ici avec la dentale finale du radical: port.

## INTRODUCTION.

VERBES EN re, eir ET ir.

Infinitif { perd re. val eir. serv ir

Quelques verbes en re ont le radical terminé à l'infinitif par un d ou un t euphonique, qui n'appartient pas au vrai radical du verbe : ainsi conoist-re, dont le vrai radical est conois.

Participe passé { perd ut (féminin: perdude), condui t, pri s. val ut, si s (de sedeir).
serv it (féminin: servide), ven ut, mor t.

# Indicatif présent (1).

| Jo pert.          | Nos perd ons. |
|-------------------|---------------|
| vail.             | val ons.      |
| serf.             | serv ons.     |
| Tu perd s (perz). | Vos perd ez.  |
| val s.            | val ez.       |
| ser s.            | serv ez.      |
| Il perd t (pert). | Il perd ent.  |
| val t.            | val ent.      |
| sor t.            | serv ent.     |

#### Imparfait.

| Jo           | perd | eie.  | Nos | perd | ions.  |
|--------------|------|-------|-----|------|--------|
|              | val  | eie.  |     | val  | ions.  |
| -            | serv | eie.  |     | serv | ions.  |
| Tu           | perd | eies. | Vos | perd | iiez.  |
|              | val  | eies. |     | val  | iiez.  |
|              | serv | eies. |     | serv | iiez.  |
| $\mathbf{n}$ | perd | eit.  | Il  | perd | eient. |
|              | val  | eit.  |     | val  | eient. |
|              | serv | eit.  |     | serv | eient. |

#### Prétérit.

1º Prétérits accentués sur la flexion à toutes les personnes.

Jo perd i.

chad i (de chadeir = choir).

serv i.

Nos perd imes.

chad imes.

serv imes.

(1) On remarquera que la consonne finale du radical peut être mo difiée à la 1<sup>re</sup> personne de l'indicatif présent (pert au lieu de perd, serf au lieu de serv, vail au lieu de val), et qu'elle peut tomber devant l's ou le t de flexion (sers, sert, au lieu de servs, servt).

#### INTRODUCTION.

| Tu perd is.                  | Vos perd istes.            |
|------------------------------|----------------------------|
| chad is.                     | chad istes.<br>serv istes. |
| serv is.<br>Il perd iét, it. | Il perd iérent, irent.     |
| chad it.                     | chad irent.<br>serv irent. |

2º Prétérits accentués sur le radical aux 1º et 3º personnes du singulier et à la 3º du pluriel.

#### FORME EN UI.

| Jo reçui (de receivre).<br>dui (de deveir). | Nos rece ümes.<br>de ümes.   |
|---------------------------------------------|------------------------------|
| Tu rece üs.                                 | Vos rece üstes.<br>de üstes. |
| de üs.<br>Il reçut.                         | Il reçurent.                 |
| A4                                          | durent.                      |

#### FORME EN O1.

| Jo ploi (de plaire).          | Nos plo ümes.<br>so ümes.   |
|-------------------------------|-----------------------------|
| soi (de saveir)<br>Tu plo üs. | Vos plo üstes.<br>so üstes. |
| so üs.<br>Il plout.           | Il plourent.                |

#### FORME EN I.

| Jo vi     | (de vedeir). | Nos ved imes. |       |  |  |
|-----------|--------------|---------------|-------|--|--|
| Tu ved is | •            | Vos ved is    | ites. |  |  |
| TI wit    | ••           | Il vid r      | ent.  |  |  |

#### FORME EN S.

| Jo di | s (de dire).   |        | simes.  |
|-------|----------------|--------|---------|
| ar    | s (de ardeir). | ar     | simes.  |
| Tu de |                | Vos de | sistes. |
| ar    | sis.           | ar     | sistes. |
| II di |                | Il di  | strent. |
| 11 (1 | BU.            | ar     | strent. |

# Futur et conditionnel.

Futur: Jo perd-rai, val-d-rai (1), dev-rai, od-rai (de odir = ouir), serv-irai.

(1) Le d est ici une consonne euphonique.

On trouve quelquefois des formes allongées comme « perderai, dev-grai ».

Dans les verbes à radical variable, c'est le radical atone qu'on doit avoir au futur et au conditionnel : « je tendrai », de « tenir ».

Conditionnel: Jo perd-reie, val-d-reie, dev-reie, od-reie, serv-ireie.

Quant aux désinences qui marquent les personnes du futur et du conditionnel, elles sont les mêmes pour les verbes en re, eir. ir. que pour les verbes en er. ier. On conjugue donc :

#### Futur.

#### · Conditionnel.

| Jo perd rai.          | Jo perd reie.           |
|-----------------------|-------------------------|
| Tu perd ras.          | Tu perd reies.          |
| Il perd rat.          | Il perd reit.           |
| Nos perd romes, rons. | Nos perd riomes, rions. |
| Vos perd reiz, rez.   | Vos perd riiez.         |
| Il perd ront.         | Il perd reient.         |

# Impératif.

Singulier: Pert, val, serf (1).

Le pluriel est emprunté au présent de l'indicatif ou du subjonctif.

Présent du subjonctif (2).

| Que jo | perd  | е.  | Que | nos        | perd  | ons.             |
|--------|-------|-----|-----|------------|-------|------------------|
| ,      | vaill | e.  |     |            | vaill | ions (vaillons). |
|        | serv  | е.  |     |            | serv  | ions             |
| Que tu | perd  | es. | Que | <b>V05</b> | perd  | ez.              |
|        | vaill | es. |     |            | vaill | iez.             |
| •      | serv  | es  |     |            | serv  | iez.             |
| Qu'il  | perd  | es. | Qu' | il         | perd  | ent.             |
| •      | vaill | et. |     |            | vaill | ent.             |
|        | serv  | et. |     |            | serv  | ent.             |

# Imparfait du subjonctif.

La deuxième personne du singulier du prétérit de l'indicatif

(1) Appliquer aux formes pert et serf la note 1 de la page xx.

<sup>(2)</sup> Les verbes dans lesquels la consonne finale du radical se mouille à la première personne de l'indicatif présent ont aussi la mouillure à toutes les personnes du subjonctif présent : jo vail, que jo vaille, que tu vailles, etc.

se termine toujours par is ou us. Pour avoir l'imparfait du subjonctif, il suffit d'ajouter à cette personne les désinences suivantes:

| Singulier.    | Pluriel.   |  |
|---------------|------------|--|
| 1re pers. se. | sons.      |  |
| 2º pers. ses. | sez, siez. |  |
| 3º pers. t.   | sent.      |  |

Ainsi, la deuxième personne du prétérit de l'indicatif étant « tu desis » (verbe dire), l'imparfait du subjonctif sera : « que jo desisse, que tu desisses, etc. »

# SECTION II. - Notions de syntaxe.

#### ORDRE DES MOTS.

Quand on lit pour la première fois un texte de vieux français, on est frappé de la facilité avec laquelle l'ancienne langue modifiait l'ordre des mots. A côté des inversions auxquelles a pu nous habituer la poésie française de l'époque classique, on en rencontre un bon nombre d'autres, qui nous étonnent davantage, et la plupart d'entre elles sont aussi usitées en prose qu'en poésie. Nous donnerons ici quelques exemples tirés de la Chanson de Roland, mais seulement pour les tournures les plus fréquentes.

Le sujet est souvent placé après le verbe et le régime avant :

| La voldrat il chrestiiens devenir.                                              | (v. 155.)   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Cordres at prise et les murs peceiiez,<br>Od ses chadables les tors en abatiét. | (v. 97-98.) |
| Et sin avrez, ço cuit, de plus gentilz.                                         | (v. 150.)   |
| Mes avoéz la vos sivrat, ço dit.                                                | (v. 153.)   |
| Al Sarrazin qui Sarragoce tient.                                                | (v. 253.)   |

Dans le vers suivant, c'est le régime indirect (avec ellipse de la préposition à), qui est placé devant le verbe :

Marsilion me portast mon message. (v. 276.)

Un verbe à l'infinitif peut aussi précéder le verbe qui le régit :

Hom qui la vait repaidrier ne s'en poet.

(v. 293.)

Puis quel comant. aler vos en estoet.

(v. 300.)

Inversement, le pronom régime, qui se place aujourd'hui avant le verbe, peut être mis après :

Colchet s'a terre, sin at Deu graciiét.

(v. 2480.)

L'adjectif précède ou suit le nom sans que sa valeur en soit modifiée, et on le trouve avant quand nous le mettrions après, ou après quand nous le mettrions avant :

En sa main tint une vermeille pome.

(v. 386.)

(v. 488-489.)

Le pronom relatif peut être séparé de son antécédent :

Charles me mandet, qui France at en baillie, Oue.....

Li nostre Deu i ont fait felonie, Qui en bataille hui matin li faillirent. (v. 2600-2601.)

L'adverbe « y » peut suivre le verbe sans qu'il soit nécessaire que ce verbe soit à l'impératif :

n'ies Iert : ses niès li cuens Rollanz, ço creit. (v. 575.

Le vers que nous venons de citer renferme aussi un exemple de sujet placé après le verbe (ses niés li cuens Rollanz), et un exemple de régime placé devant le verbe (co).

Le même adverbe « y » peut être placé après « en » :

Des Frans de France en i at plus de mil.

(v. 177.)

Nous dirions aujourd'hui: « il y en a... »

EMPLOI DU CAS SUJET ET DU CAS RÉGIME. - EMPLOI DU NEUTRE.

La liberté dont usait l'ancienne langue pour la disposition des mots tenait en partie à l'existence des deux cas. En effet, grâce à la déclinaison des noms et adjectifs, on distinguait facilement le sujet du régime. Aux vers 3108-3109, Charlemagne s'adressant à Dieu lui dit : « Accorde-moi, s'il te platt, cette faveur.

Que mon nevot puisse vengier Rollant. »

Au premier abord, on peut supposer que mon nevot (mon neveu) est le sujet de puisse. Mais le cas sujet singulier de mon est nnes, et le même cas de nevot est niés; il faudrait donc « mes niés » au lieu de « mon nevot ». Le vrai sujet de puisse est jo (je) sous-entendu, et mon nevot doit être joint à Rollant (4). Entendez: « que je puisse venger mon neveu Roland. »

Aux vers 456 et suivants, Ganelon dit: « Pour rien au monde je ne renoncerais à dire à Marsile

> Que Charlemaignes li reis podestedis Par mei li mandet son mortel enemi. »

On peut être tenté de comprendre: « ce que Charlemagne le roi puissant, qui est son mortel ennemi, lui mande par moi ». Mais il faudrait alors que « son mortel ennemi » fût au cas sujet comme « Charlemagne », et on aurait: « ses mortels enemis ». Ces trois mots étant au cas régime ne peuvent se rapporter qu'à li (lui) ou à mei (moi); le sens de la phrase indique qu'on doit les joindre à li, et il faut traduire: « ce que Charlemagne lui mande, à lui qui est son mortel ennemi. »

On a dû remarquer, dans le tableau des flexions, que les adjectifs de l'ancienne langue avaient une forme neutre. Le neutre s'employait toutes les fois que l'adjectif se rapportait à un pronom neutre, comme par exemple vers 1004:

Sonent mil graisle por ço que plus bel seit.

C'est-à-dire: « Mille clairons sonnent pour que ce soit plus beau. » Bel se rapporte au pronom neutre sous-entendu. Si le sujet était masculin, il faudrait mettre l'adjectif au cas sujet masculin: bels.

(1) Remarquez d'autre part que la troisième personne du subjonctif de podeir (= pouvoir) serait puisset et non puisse.

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

#### ELLIPSES.

La fréquence des ellipses (1) et des pléonasmes est un des caractères principaux de l'ancienne syntaxe.

— Les exemples d'ellipse de l'article sont très nombreux. En voici deux, pris au hasard (nous imprimons en italiques les mots devant lesquels on mettrait aujourd'hui l'article):

Iço vos mandet reis Marsilies li ber. (v. 125.)

Et tote Espaigne tendrat par vostre don. (v. 224.)

Inversement, on trouve quelquesois l'article dans des cas où nous ne l'emploierions pas :

Un mort sor altre a la terre jeter. (v. 1971.)

N'en at vertut, trop at perdut del sanc. (v. 2229.)

L'article s'employait aussi devant les noms de nombre exprimant une partie d'un nombre total déterminé :

Des doze pers li dis en sont ocis. (v. 1308.)

Nous dirions sans article: a Des douze pairs, dix sont tues. »

As quatre estorz lor est avenut bien, Li quinz après lor est pesanz et griés. (v. 1686-87.)

Littéralement : « Aux quatre attaques ils ont été heureux, mais la cinquième leur fut fatale. » Nous supprimerions l'article, ou nous ajouteterions « premières » à quatre.

Cet emploi de l'article devant les noms de nombre partiels se retrouve jusque dans Corneille:

J'avais pris cinq bateaux pour tout mieux ajuster : Les quatre contenaient quatre chœurs de musique. (Le Menteur, 1, 5.)

- Ellipse de « de » partitif :

N'i at chastel qui devant lui remaignet. (v. 4.)

N'avrez mais guerre en tote vostre vide. (v. 595.)

(1) J'entends par « ellipse » non seulement la suppression accidentelle d'un mot qui aurait pu être employé, mais encore le non-emploi habituel et régulier de tel ou tel mot, par exemple de l'article dans les cas où l'ancienne langue ne l'employait jamais.

— Ellipse du pronom personnel sujet (nous imprimons en italiques le verbe dont le sujet n'est pas exprimé):

| Dient pailen: De ço avons assez.            | (v. 77.   |
|---------------------------------------------|-----------|
| Nes poet guarder que alques ne l'engignent. | (v. 95.)  |
| Le glorios que devons adorer.               | (v. 124.) |
| En quel mesure en podrai estre fiz?         | (v. 146.) |
| Nel ferez certes, dist li cuens Oliviers.   | (v. 255.) |
| Charles comandet que face son servise.      | (v. 319.) |
| Et dit al rei : De quei avez pesance?       | (v. 832.) |

- Ellipse du pronom démonstratif neutre sujet :

Charles respont : Molt grant viltét me semblet. (v. 3595.)

- Ellipse des pronoms régimes directs « le, la, les » à côté de « li » (lui):

Li reis li donet, et Rollanz le reçut. (v. 782.)

Traduisez: « Le roi le lui donne. »

Si li tramist li amiralz Galafres, En Val Metas li donat uns diables. (v. 1663-64.)

Traduisez: « ...le lui transmit... le lui donna... »

Enmi le vis li at faite descendre. (v. 3920.)

Traduisez : « ...la lui a... »

— Ellipse du pronom relatif (nous imprimons en italiques le mot devant lequel devrait être placé le pronom relatif):

En la citét nen at remés pailen
Ne seit ocis o devient chrestilens. (v. 101-102.)

Entendez: « qui ne soit occis... »

Car m'eslisez un baron de ma marche,

Marsilion me portast mon message. (v. 275-76.)

Entendez: « qui à Marsile puisse porter mon message. »

## INTRODUCTION.

- Ellipse de la conjonction que:

Tant par fut bels, tuit si per l'en esguardent. (v. 306)

Entendez: « Il était si beau que tous ses pairs le regardent. »

Mielz est sols moerge que tant bon bacheler. (v. 359.)

Traduisez: « Il est mieux que je meure seul.... »

Et si vos mandet reis Marsilies li ber, De l'algalife nel devez pas blasmer. (v. 680-81.)

Respont Marsilies: Or diet, nos l'odrons. (v. 424.)

- Ellipse des prépositions « de » et « à »:

Hom sui Rollant, jo ne le dei laissier. (v. 801.)

C'est-à-dire: « Je suis l'homme de Roland. »

Si me direz Charlemaigne le rei Por le soen Deu qu'il ait mercit de mei. (v. 81-82.)

C'est-à-dire: « Vous me direz à Charlemagne... »

Mandez Charlon, a l'orgoillos, al fier, Fedeilz servises..... (v. 28-29.)

C'est-à-dire: « Mandez à Charles, etc.»

Ne bien ne mal son nevot ne respont. (v. 216.)

Entendez: « Ni bien ni mal à son neveu il ne répond. »

Ço respont Guènes: Ne placet damne Deu! (v. 358.)

C'est-à-dire : Ne plaise au Seigneur Dieu! »

## PLÉONASMES.

- Pléonasme du pronom personnel sujet ou régime :

Li cuenz Rollanz il l'at et prise et fraite. (v. 663.)

Ja nel dirat de France l'emperédre Que sols i moerge...

(v. 447-448.)

Littéralement: « L'empereur ne le dira pas que je meure seul, etc. »

Vostre olifant soner vos nel deignastes.

(v. 1101.)

Littéralement : « Votre olifant vous ne le daignâtes pas sonner. »

- Pléonasme des adverves « y, là, en ».

En cort a rei molt i avez estét.

(v. 351.)

Littéralement : « En cour de roi vous y avez beaucoup été. »

Enz en voz bainz que Deus por vos i fist La voldrat il chrestiiens devenir (1).

(v. 154-155.)

Littéralement : « Dans les bains que Dieu y fit pour vous, là il voudra devenir chrétien. »

De cez paroles, que vos avez ci dit, En quel mesure en podrai estre fiz?

(v. 145-146.)

## SYNTAXE DU VERBE.

## Concordance des temps.

Chez nos vieux auteurs les temps du passé et le présent historique sont sans cesse mélangés :

Tant par fut bels, tuit si per l'en esguardent. (v. 306.)

Quand l'ot Rollanz, si començat a ridre. (v. 323.)

Quant l'ot Marsilies, si l'at baisiét el col. (v. 601.)

Ço dit li reis que sa guerre out finéde. (v. 705.)

Puis que il vienent a la Terre Maior,
Vidrent Guascoigne la terre lor seignor. (v. 818-819.)

(1) Il y a dans cet exemple un second pléonasme, c'est celui de l'adjectif possessif voz employé concurremment avec por vos.

Les exemples pourraient être multipliés. Aussi n'avons-nous pas cru nécessaire de corriger le manuscrit d'Oxford dans les vers tels que le 3609 : « Mais Deus ne volt qu'il seit morz ne vencuz. » Il serait facile de remplacer le prétérit volt par le présent voelt; mais l'auteur de la chanson de Roland a très bien pu dire : « Dieu ne voulut pas qu'il soit tué, »

# Emploi des modes.

L'infinitif est souvent employé pour l'impératif:

Et dist al rei : Or ne vos esmaiter. (v. 27. Sire compaing, amis, nel dire ja! (v. 1113. Damnes Deus pédre, n'en laissier honir France! (v. 2337.)

Le gérondif peut être employé sans la préposition en :

Corant i vint Margariz de Sibilie. (v. 955.)

C'est ainsi qu'il est souvent joint au verbe « aller », qui devient alors un véritable auxiliaire. « Aller chantant » signifie simplement chanter, tandis que, de nos jours, cette locution impliquerait l'idée du mouvement. On employait de même le participe présent joint à l'auxiliaire « être ». Voici quelques exemples:

Seignor baron, nen alez mespensant!
Por Deu vos pri que ne seiiez fuiant!
(v. 1472-78.)
Car chevalchiez! Por qu'alez arestant?
(v. 1783.)

Il ne faut pas oublier que le gérondif est invariable, tandis que le participe présent suit la seconde déclinaison des adjectifs.

Le participe passé joint à l'auxiliaire « avoir » peut s'accorder avec le régime direct qui suit ou qui est placé entre le participe et l'auxiliaire :

Esperons d'or at en ses piez fermez, Ceinte Murglais s'espéde a son costét. (v. 345-346.) Li reis Marsilies at la color mudéde, De son atgier at la hanste crolléde. Devant Marsilie at faite sa vantance.

(v. 441-442.) (v. 911.)

On trouve aussi le participe s'accordant abusivement avec un substantif qui se rattache à un autre verbe :

Charles en at l'amore, mercit Deu, En l'orie pont l'at faite manovrer.

(v. 2505-2506.)

Del brant d'acier l'amore li presentet..... Enmi le vis li at faite descendre.

(v. 3918-3920.)

Dans ce dernier exemple, « faite » s'accorde avec le pronom a sous-entendu (1), qui est le sujet de l'infinitif « descendre ».

Montesquieu a fait le même accord abusif dans la phrase suivante : « La simplicité des lois les a faites souvent méconnaître. »

L'indicatif peut être employé dans des cas où nous mettrions le subjonctif, et inversement:

En la citét n'en a remés paiien Ne seit ocis o devient chrestiiens.

(v. 101-102.)

Quant tu iés morz, dolor est que jo vif.

(v. 2030.)

S'en ma mercit ne se colzt a mes piez Et ne guerpisset la lei de chrestiiens, Jo li toldrai la corone del chief.

(v. 2682-2684.)

C'est parce que le verbe cuidier (qui signifie penser) gouvernait le subjonctif qu'on trouve le verbe chadeir (choir) à l'imparfait du subjonctif dans le vers suivant:

Cuidas li guanz me chadist en la place.

(v. 764.)

Nous dirions aujourd'hui: « Tu pensais que le gant me tomberait des mains. » C'est toujours l'imparfait du subjonctif qui correspond au conditionnel présent dans les propositions subordonnées qui exigent l'emploi du subjonctif: « Je ne pense pas qu'il vint, même si on l'en priait. »

(1) Voyez ci-dessus ce que nous disons de l'ellipse des pronoms régimes directs à côté de li.

En dehors du cas dont nous venons de parler, c'est-à-dire dans une proposition non subjonctive, l'imparfait du subjonctif peut avoir la valeur d'un conditionnel présent ou d'un conditionnel passé:

| Mais li cuens Guènes iloec ne volsist estre | (v. 332.) |
|---------------------------------------------|-----------|
| La vedissez tanz chevaliers plorer!         | (v. 349.) |
| Le deŭssez escolter et odir.                | (v. 455.) |

La conjonction se (si) peut être supprimée devant un subjonctif ayant la valeur d'un conditionnel:

Fust chrestiiens, assez oüst barnét. (v. 899.)

## Emploi de quelques temps.

— On trouve assez souvent le prétérit employé là où nous mettrions l'imparfait:

Un faldestoel i *out* fait tot d'or mier La siét li reis..... (v. 115-116.)

En sa main *tint* une vermeille pome : Tenez, bels sire, dist Rollanz à son oncle. (v. 386-387.

Vos fustes filz al riche duc Reinier, Qui tint la marche de Genes et Rivier. (v. 2208-2209.)

— Comme le passé antérieur est formé avec le prétérit de l'auxiliaire, et le plus-que-parfait avec l'imparfait, il résulte de l'emploi du prétérit pour l'imparfait qu'on trouvera aussi le passé antérieur pour le plus-que-parfait:

Vint i ses niés, out vestude sa broigne, Et out predét dejoste Carcasoigne. (v. 384-385.)

Le passé antérieur peut encore avoir la valeur d'un simple passé:

Dient paiien: si mare fumes nét! (v. 2146.)
Que jo ai fait des l'hore que nez fui. (v. 2371.)

- Le futur antérieur peut être employé quand on parle d'une

action déjà commencée ou même déjà passée. Il suffit qu'on veuille indiquer l'antériorité de l'action relativement à un moment futur exprimé ou non. Ainsi Ganelon, sur le point de se battre jusqu'à la mort contre Marsile, exprime cette idée que Charlemagne ne pourra pas lui reprocher d'être mort seul, et comme il pense à ce moment futur, il peut dire en s'adressant à son épée:

Tant vos avrai en cort a rei portéde.

C'est-à-dire: « Je vous aurai tant portée dans une cour royale, que... » au lieu de : « je vous ai tant portée. » De même dans Corneille:

Je verrai les lauriers d'un frère ou d'un mari Fumer encor du sang que j'aurai tant chéri.

Roland, s'adressant à son épée au moment de la briser, luidit aussi :

Molt larges terres de vos avrai conquises.

## VIRUX GALLICISMES.

On trouvera dans le glossaire l'explication des vieux gallicismes qu'emploie la chanson de Roland (1). Nous signalerons seulement ici les locutions telles que « Espagne la terre, France le regnét » au lieu de « la terre d'Espagne, le regnét de France ». On rencontre d'ailleurs aussi : « de France le regnét ».

On remarquera encore l'emploi de la conjonction que devant la proposition qui exprime l'hypothèse qu'on repousse, après « il est mieux » ou « il vaut mieux », etc.

Assex est mielz qu'il perdent les chiés,
Que nos perdons l'honor ne la deintiét. (v. 44-15.)
Mielz voeil morir que hontages m'ataignet. (v. 1091.)

(1) On y trouvera en général toutes les remarques de syntaxe que nous avons pu y faire entrer. Le glossaire complète donc ces notions élémentaires.

Nous dirions aujourd'hui: « que si nous devions perdre l'honneur, que si la honte devait m'atteindre », ou bien nous tournerions la phrase de manière à amener un infinitif précédé de que de : « J'aime mieux mourir que de m'exposer au déshonneur. »

## SECTION III. — La versification

La chanson de Roland est écrite en vers de dix syllabes; la césure est placée à la quatrième syllabe. On sait que l'ancienne versification admettait après la césure, comme à la fin du vers, une voyelle muette qui ne comptait pas, même quand cette voyelle ne pouvait pas être élidée:

2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tant chevalchié-rent Guènes et Blanchandrins.

Les chansons de geste sont divisées en laisses (sur ce mot voyez ci-dessus page x1.) (1), et tous les vers d'une même laisse assonent entre eux. L'assonance diffère de la rime en ce qu'elle porte seulement sur la voyelle tonique des mots, et non sur les consonnes qui suivent cette voyelle : ainsi confondre assonera avec oncle, avoir avec courtois ou avec soi, etc. On trouvera plus loin, page 147, un tableau des assonances de la Chanson de Roland. Les assonances sont masculines quand l'accent tonique est placé sur la dernière syllabe des mots, par exemple dans la laisse qui commence au vers 24, dans celle qui commence au vers 62, etc. Les assonances sont féminines quand l'accent tonique est placé sur l'avant dernière syllabe, autrement dit quand les mots se terminent par une syllabe contenant un e muet, comme dans la première laisse de la Chanson de Roland.

L'hiatus était admis dans l'ancienne versification, et l'élision était souvent facultative. Ainsi on lira, sans élision, au vers 269:

# Et jo irai al Sarrazin espan.

(1) Dans le ms. d'Oxford de la Chanson de Roland, à la fin de beaucoup de laisses on trouve le mot « aoi », qui paraît être une sorte de retrain. Et avec élision, au vers 290:

J'i puis aler, mais n'i avrai guarant.

Comparez encore les deux vers suivants :

Dient paien: de ço avons assez. (v. 77.)

Ço dist Rollanz: c'iert Guènes, mes padastre. (v. 277.)

Les exemples que nous venons de citer montrent que l'o des mots proclitiques ço et jo, s'élidait comme un e muet. On trouve aussi quelquefois élidé l'i de l'article ou du pronom li, et celui du pronom relatif qui:

Franc chevalier, dist l'emperédre Charles, (v. 274.)

Guènes respont : « Jo ne sai veirs nul home,

Ne mais Rollant, qu'encore en avrat honte (v. 381-382.)

Le t final qui suivait alors l'e muet dans les troisièmes personnes du singulier ne faisait pas obstacle à l'élision, ce qui prouve qu'on commençait à ne plus le prononcer:

De noz Franceis m'i sembl(et) aveir molt poi (v. 1050.)

Passet li jorz, si torn(et) a la vespréde. (v. 3560.

Mais ailleurs et muet final compte pour une syllabe devant un mot commençant par une voyelle:

Voeillet o non, tot i laisset son tens. (v. 1419.

# LA

# CHANSON DE ROLAND

# ANALYSE ET TEXTE

## T.

Dès les premiers vers, l'auteur de la Chanson de Roland nous transporte brusquement au milieu des événements. C'est là une des lois naturelles de l'épopée; Horace l'a formulée en un vers qui est dans toutes les mémoires, et les auteurs de nos plus vieilles chansons de geste, sans connaître Horace, l'ont fidèlement observée.

Charlemagne est resté sept ans en Espagne. Une seule ville tient encore contre lui, c'est Saragosse. Elle est au pouvoir du roi sarrazin Marsile, qui n'aime pas Dieu et adore Mahomet et Apollon. Mais le malheur va l'atteindre. Telle est la substance de la première laisse. — Il faut remarquer que l'imagination populaire du moyen âge se représentait les Sarrazins comme des idolâtres, et leur attribuait trois dieux : Mahomet ou Mahom (les deux formes se trouvent dans la Chanson de Roland), Apollon et Tervagan.

Charles li reis, nostre emperédre maignes, Set anz toz pleins at estét en Espaigne. Tresqu'en la mer conquist la terre haltaigne; N'i at chastel qui devant lui remaignet, 5 Murs ne citét n'i est remés a fraindre Fors Sarragoce, qui 'st en une montaigne. Li reis Marsilies 1a tient, qui Deu nen aimet : Mahomét sert et Apollin reclaimet. Nes poet guarder que mals ne li ataignet.

## II.

Le roi Marsile se rend dans un lieu ombragé où des degrés de marbre conduisent au siège royal. Il y prend place, et appelle près de lui ses ducs et ses comtes : « Mon armée, leur dit-il, est impuissante à repousser Charlemagne, que dois-je faire? » Blanchandrin prend alors la parole et conseille au roi de tromper Charles par une soumission feinte, de lui envoyer de riches présents, des ours, des lions, des chiens, sept cents chameaux, mille oiseaux de chasse, quatre cents mulets chargés d'or et d'argent : Marsile promettra à l'Empereur de se rendre à Aix-la-Chapelle, à la prochaine fête de Saint-Michel, pour se convertir à la foi chrétienne et prêter le serment féodal. Au besoin dix ou vingt otages seront sacrissés; Blanchandrin offre d'envoyer son propre fils. Il jure par sa main droite et par sa barbe que le stratagème aura plein succès, et que Charles regagnera la France. Marsile trouve le conseil bon. Blanchandrin et neuf autres barons sont chargés de porter le message de paix à Charlemagne, qui est au siège de Cordres 1, et s'ils réussissent à éloigner les Français, le roi leur promet or et argent. terres et fiefs, tant qu'ils en voudront. Les messagers montent sur dix mules blanches aux freins d'or et aux selles d'argent, et se dirigent vers le camp français, tenant à la main des branches d'olivier en signe de paix et d'humilité.

- 10 Li reis Marsilies esteit en Sarragoce. Alez en est en un vergier soz l'ombre; Sor un pedron de marbre bloi se colchet :
- 1. Cordres est présentée dans la Chanson de Roland comme étant à proximité de Saragosse. Ce ne peut donc être Cordoue, à moins d'une confusion géographique de l'auteur.

Environ lui at plus de vint milie homes.

Il en apèlet et ses dus et ses contes :

45 « Odez, seignor, quels pechiez nos encombret. Li emperédre Charles de France dolce En cest païs nos est venuz confondre. Jo nen ai ost qui bataille li doinset, Nen ai tel gent qui la soë derompet.

20 Conseilliez mei come mi saive home: Sim guarissez et de mort et de honte. » N'i at paiien qui un sol mot respondet, Fors Blanchandrin del chastel de Val Fonde.

Blanchandrins fut des plus saives paiiens, 25 De vasselage fut assez chevaliers. Prodhome i out por son seignor aidier; Et dist al rei : « Or ne vos esmaijer. Mandez Charlon, a l'orgoillos, al fier, Fedeilz servises et molt granz amistiez : \

- 30 Vos li donrez ors et leons et chiens. Set cenz chameilz et mil ostors mudiers. D'or et d'argent quatre cenz muls chargiez, Cinquante charres qu'en ferat charreiler: Bien en podrat loér ses soldediers;
- 35 En ceste terre at assez osteiiét, En France ad Ais s'en deit bien repaidrier. Vos le sivrez a feste saint Michiel, Si recevrez la lei de chrestiiens. Serez ses hom par honor et par bien.
- 40 S'en voelt ostages, et vos l'en enveilez O dis o vint, por lui afidancier. Enveions i les filz de noz moilliers: Par nom d'ocidre enveierai le mien : Assez est mielz qu'il i perdent les chiés,
- 45 Que nos perdons l'honor ne la deintiét,

## LA CHANSON DE ROLAND.

Ne nos seions conduit a mendeiier. » Dist Blanchandrins: « Par ceste meie destre. Et par la barbe qui al piz me ventèlet, L'ost des Franceis vedrez sempres desfaire: 50 Franc s'en iront en France la lor terre. Ouant chascuns iert a son meillor repaidre. Charles serat ad Ais a sa chapèle; A saint Michiel tendrat molt halte feste. Vendrat li jorz, si passerat li termes, 55 N'odrat de nos paroles ne novèles. Li reis est fiers, et ses corages pesmes, De noz ostages ferat trenchier les testes: Assez est mielz que la vide il i perdent, Oue nos perdons clére Espaigne la bèle, 60 Ne nos aions les mals ne les sofraites. » Dient paiien: « Issi poet il bien estre. » Li reis Marsilies out son conseil finét. Sin apelat Clarin de Balaguer, Estramarin et Eudropin son per, 65 Et Priamon et Guarlan le barbét. Et Machiner et son oncle Maheu. Et Joïmer et Malbien d'oltre-mer. Et Blanchandrin, por la raison conter. Des plus felons dis en at apelez: 70 « Seignor baron, a Charlemaigne irez; Il est al siége a Cordres la citét.

Co senefiet paiz et humilitét.
Par voz saveirs sem podez acorder,
75 Jo vos donrai or et argent assez,
Terres et fieus tant com vos en voldrez. »
Dient paiien: « De ço avons assez. »
Li reis Marsilies out finét son conseil.

Branches d'olive en voz mains porterez,

Dist a ses homes: « Seignor, vos en ireiz,
80 Branches d'olive en voz mains portereiz;
Si me direz Charlemaigne le rei
Por le soen Deu qu'il ait mercit de mei:
Ainz ne vedrat passer cest premier meis
Que jol sivrai od mil de mes fedeilz,
85 Si recevrai la chrestiiéne lei,
Serai ses hom par amor et par feit.
S'il voelt ostages, il en avrat par veir. »
Dist Blanchandrins: « Molt bon plait en avreiz. »
Dis blanches mules fist amener Marsilies,

90 Que li tramist li reis de Suatilie.

Li frein sont d'or, les sèles d'argent mises.

Cil sont montét qui le message firent;

Enz en lor mains portent branches d'olive.

Vindrent a Charle qui France at en baillie :

95 Nes poet guarder que alques ne l'engignent.

## III.

Le poète nous transporte près de Charlemagne : l'empereur est tout joyeux de la prise récente de Cordres (voyez page 2), où ses chevaliers ont trouvé riche butin. Il est assis dans un lieu planté d'arbres, sous un pin, près d'un églantier; son siège est tout en or. Quinze mille Français sont avec lui; les chevaliers assis sur des tapis blancs jouent au tric-trac et aux échecs, les bacheliers se livrent à l'escrime. C'est alors qu'arrive l'ambassade de Marsile, Après que Blanchandrin s'est acquitté de son message, Charlemagne fait dresser une tente où les envoyés passent la nuit. Le lendemain, l'empereur entend messe et matines; puis il va s'asseoir sous un pin et mande ses barons pour tenir son conseil. Il expose les propositions de Marsile. Le comte Roland, neveu de Charlemagne, qui prend le premier la parole, rappelle que Marsile a déjà commis une trahison : il avait sollicité la paix par une ambassade semblable, et Charlemagne sur l'avis de son conseil, lui avait envoyé deux de

ses comtes, Basan et Basile; Marsile les fit mettre à mort dans les montagnes d'Haltole <sup>1</sup>. Roland conclut qu'il faut repousser toute proposition de paix et marcher sur Saragosse. Après lui, Ganelon, son beau-père (c'est-à-dire le mari de sa mère), émet un avis contraire, auquel se range le duc Naimes, et que tous les Français approuvent. Il ne s'agit plus que de désigner l'envoyé qui ira porter à Marsile la réponse de Charlemagne et qui recevra à cet effet le gant et le bâton symboliques. Naimes, Roland, son ami Olivier s'offrent successivement. Charlemagne les fait rasseoir, et jure par sa barbe et ses moustaches qu'aucun des douze pairs ne sera chargé de la mission. L'archevêque de Reims, Turpin, est repoussé à son tour par l'empereur, qui demande aux Français d'élire le messager: Roland propose son beau-père Ganelon, et ce choix est ratifié aussitôt par l'assemblée.

Après le vers 136, à la fin du message de Blanchandrin, il doit y avoir une lacune de trois vers, comme cela résulte de la quatrième laisse suivante, où Charlemagne rapporte ce message à ses barons. D'après cette laisse et d'après un autre manuscrit de la chanson, les trois vers omis peuvent être restitués ainsi:

Si recevrat la lei que vos tenez. Jointes ses mains iert vostre comandez, De vos tendrat Espaigne le regnét.

Après le vers 241, il doit manquer aussi un vers, qui contenait la proposition d'envoyer un ambassadeur à Marsile, proposition à laquelle il est fait allusion dans la laisse suivante. Ce vers peut être restitué ainsi d'après le manuscrit de Venise:

De voz barons ore li mandez un.

Li emperédre se fait et balz et liez: Cordres at prise et les murs peceiiez, Od ses chadables les tors en abatiét. Molt grant eschiec en ont si chevalier,

1. Cette histoire de Basan et de Basile était racontée dans une autre chanson de geste, dont nous possédons un remaniement sous le titre de « La prisa de Pampelune. »

- 100 D'or et d'argent et de guarnemenz chiers.
  En la citét nen at remés paijen
  Ne seit ocis o devient chrestiiens.
  Li emperédre est en un grant vergier
  Ensembl' od lui Rollanz et Oliviers.
- 105 Sanson li dus et Anseïs li fiers,
  Jofreiz d'Anjou, le rei gonfanoniers,
  Et si i furent et Gerins et Geriers.
  La ou cist furent, des altres i out bien;
  De dolce France i at quinze miliers.
- 110 Sor pailles blans siédent cil chevalier,
  As tables joënt por els esbaneiier,
  Et as eschiés li plus saive et li vieil,
  Et escremissent cil bacheler legier.
  Desoz un pin, delez un aiglentier,
- 115 Un faldestoel i out fait tot d'or mier :
  La siét li reis qui dolce France tient.
  Blanche at la barbe et tot florit le chief,
  Gent at le cors et le contenant fier.
  S'est quil demandet, ne l'estoet enseignier.
- 120 Et li message descendirent a piét, < Sil saludérent par amor et par bien.

Blanchandrins at tot premerains parlét, Et dist al rei : « Salvez seiiez de Deu, Le glorios, que devons adorer!

- 125 Iço vos mandet reis Marsilies li ber Enquis at molt la lei de salvetét, De son aveir vos voelt assez doner, Ors et leons, veltres enchadenez, Set cenz chameilz et mil ostors mudez,
- 130 D'or e d'argent quatre cenz muls trossez, Cinquante charres que charreiier ferez. Tant i ayrat de besanz esmerez.

Dont bien podrez voz soldediers loér. En cest païs avez estét assez.

135 En France ad Ais bien repaidrier devez, La vos sivrat, co dit, mes avoéz. » Li emperédre tent ses dous mains vers Deu, Baisset son chief, si comencet a penser.

Li emperédre en tint son chief enclin.

140 De sa parole ne fut mie hastis,
Sa costume est qu'il parolet a leisir.
Quant se redrécet, molt par out fier le vis;
Dist as messages: « Vos avez molt bien dit.
Li reis Marsilies est molt mes enemis.

145 De cez paroles que vos avez ci dit
En quel mesure en podrai estre fiz ?
— Ço 'st par ostages, ço dist li Sarrazins,
Dont vos avrez o dis o quinze o vint.
Par nom d' ocidre i metrai un mien fil.

150 Et sin avrez, ço cuit, de plus gentilz. Quant vos serez el palais seignoril A la grant feste saint Michiel del Peril, Mes avoéz la vos sivrat, ço dit. Enz en voz bainz que Deus por vos i fist,

155 La voldrat il chrestiiens devenir. »
Charles respont: « Encor podrat guarir. »
Bels fut li vespres et li soleilz fut clers.
Les dis mulez fait Charles establer;
El grant vergier fait li reis tendre un tref,

160 Les dis messages at fait enz hosteler; Doze serjant les ont bien conredez. La nuit demorent tresque vint al jorn cler. Li emperédre est par matin levez; Messe et matines at li reis escoltét.

165 Desoz un pin en est li reis alez,

Ses barons mandet por son conseil finer
Par cels de France voelt il del tot edrer
Li omporédus c'en veit desce un pin

Li emperédre s'en vait desoz un pin, Ses barons mandet por son conseil fenir.

- 170 Ogiers i vint, l'arcevesques Turpins, Richarz li vielz od son nevot Henri, Et de Gascoigne li proz cuens Acelins, Tedbalz de Reins et Miles ses cosins, Et si i furent et Geriers et Gerins.
- 175 Ensembl' od els li cuens Rollanz i vint,
  Et Oliviers li proz et li gentilz;
  Des Frans de France en i at plus de mil
  Guènes i vint, qui la tradison fist.
  Des or comencet li conseilz qui mal prist.
- 180 « Seignor baron, dist l'emperédre Charles, Li reis Marsilies m'at tramis ses messages; De son aveir me voelt doner grant masse, Ors et leons et veltres chadeignables, Set cenz chameilz et mil ostors mudables,
- 185 Quatre cenz mulz chargiez de l'or d'Arabe, Avoec ico plus de cinquante charres. Mais il me mandet que en France m'en alge; Il me sivrat ad Ais a mon estage, Si recevrat la nostre lei plus salve,
- 190 Chrestiiens iert, de mei tendrat ses marches. Mais jo ne sai quels en est ses corages. » Dient Franceis: « Il nos i covient guarde! » Li emperédre out sa raison fenide. Li cuens Rollanz, qui ne l' otreiet mie,
- 195 En piez se drécet, si li vint contredire. Il dist al rei: « Ja mar credrez Marsilie. Set anz at pleins qu' en Espaigne venimes; Jo vos conquis et Noples et Commibles,

Pris ai Valterre et la terre de Pine,
200 Et Balaguer et Tudèle et Sezilie.
Li reis Marsilies i fist molt que traditre:
De ses paiiens il vos enveiat quinze,
Chascuns portout une branche d'olive,
Nonciérent vos cez paroles medismes.

203 A voz Franceis un conseil en presistes,
Lodérent vos alques de legerie.
Dous de voz contes al painen tramesistes,
L'uns fut Basans et li altre Basilies :
Les chiés en prist es puis soz Haltodide.

210 Faites la guerre com vos l'avez emprise, En Sarragoce menez votre ost banide, Metez le siége a tote vostre vide, Si vengiez cels que li fel fist ocidre. » Li emperédre en tint son chief embronc,

215 Si duist sa barbe, afaitat son gernon,
Ne bien ne mal son nevot ne respont.
Franceis se taisent, ne mais que Guenelon;
En piez se drécet, si vint devant Charlon,
Molt fierement comencet sa raison,

220 Et dist al rei: « Ja mar credrez bricon,
Ne mei ne altre, se de vostre prot non.
Quant ço vos mandet li reis Marsilïon
Qu'il devendrat jointes ses mains vostre hom,
Et tote Espaigne tendrat par vostre don,

225 Puis recevrat la lei que nos tenons, Qui co vos lodet que cest plait dejetons, Ne li chalt, sire, de quel mort nos morions. Conseilz d'orgoeil n'est dreiz que à plus mont. Laissons les fols, as sages nos tenons. »

230 Après iço i est Naimes venuz : Meillor vassal n'aveit en la cort nul. Et dist al rei: » Bien l'avez entendut, Guènes li cuens ço vos at respondut; Saveir i at, mais qu'il seit entenduz.

235 Li reis Marsilies est de guerre vencuz;
Vos li avez toz ses chastels toluz,
Od voz chadables avez froissiét ses murs,
Ses citez arses et ses homes vencuz.
Quant il vos mandet qu'aiiez mercit de lui,

240 Pechiét fereit qui donc li fesist plus, Se par ostages vos voelt faire seür. Ceste grant guerre ne deit monter a plus. » Dient Franceis: « Bien at parlét li dus. » « Seignor baron, cui i enveierons,

245 En Sarragoce al rei Marsilïon ? »
Respont dus Naimes : « J' irai par vostre don;
Livrez m'en ore le guant et le baston. »
Respont li reis : « Vos estes saives hom;
Par ceste barbe et par cest mien gernon,

250 Vos n'irez pas oan de mei si loing.

Alez sedeir quant nuls ne vos somont. »

« Seignor baron, cui podrons enveiier

Al Sarrazin qui Sarragoce tient? »

Respont Rollanz: « J' i puis aler molt bien.

255 — Nel ferez certes, dist li cuens Oliviers, Vostre corages est molt pesmes et fiers, Jo me crendreie que vos vos meslissiez. Se li reis voelt, jo i puis aler bien. » Respont li reis: « Andoi vos en taisiez,

260 Ne vos ne il n'i porterez les piez.
Par ceste barbe que vedez blancheiier,
Li doze per mar i seront jugiét! »
Franceis se taisent, es les vos aqueisiez.
Turpins de Reins en est levez del renc.

265 Et dist al rei: « Laissiez ester voz Frans.
En cest païs avez estét set anz,
Molt ont out et peines et ahans.
Donez m'en, sire, le baston et le guant,
Et jo irai al Sarrazin Espan,
270 Sin vois vedeir alques de son semblant. »
Li emperédre respont par maltalent:
« Alez sedeir desor cel paille blanc;
Ne parlez mais, se jo nel vos comant. »
« Franc chevalier, dist l'emperédre Charles,
275 Car m'eslisez un baron de ma marche,
Marsilion me portast mon message. »
Go dist Rollanz: « C' iert Guènes, mes padrastre. »

## IV.

Dient Franceis: « Car il le poet bien faire. Se lui laissiez, n'i trametrez plus saive. »

Ganelon n'est point un lâche, comme il le montrera plus tard (vers 441 à 485); mais la mission qui lui est confiée est particulièrement dangereuse. Lorsque Roland invoquait la triste fin de Basan et de Basile (voyez ci-dessus pages 5-6) pour repousser les propositions de Marsile, Ganelon avait dédaigné cet argument. Chargé de la même mission que ces deux infortunés, il commence à redouter leur sort, et, comme il doit à Roland ce périlleux honneur, il en conçoit une vive irritation contre lui et contre tous ses amis, Olivier et les douze pairs, et il manifeste très vivement l'intention de se venger d'eux. Il s'attendrit à la pensée de sa femme (la sœur de Charlemagne et la mère de Roland) et de son fils Baudouin, qu'il ne reverra peut-être plus, et il les recommande à l'Empereur. Lorsque Roland lui propose d'aller à sa place vers les Sarrazins, il repousse sièrement cette offre, et sa colère redouble quand il voit que Roland s'en rit. Charlemagne lui remet une lettre pour Marsile avec son gant droit et le baton symbolique (voyez ci-dessus, page 6), mais au moment de recevoir le gant, il le laisse tomber à terre, et les Français voient dans cet incident un présage malheureux. Ganelon se rend à son campement, revêt ses meilleures armes, chausse ses éperons d'or, ceint son épée Murglais, et monte sur son cheval Tachebrun. Ses chevaliers pleurent autour de lui, et lui demandent de les emmener; mais il répond qu'il veut mourir seul. Puis il part.

Après le vers 330, il doit manquer une laisse, où Charlemagne chargeait Ganelon du message oral qu'il remplira plus

'ard devant Marsile (vers 425 et suivants).

Qo dist li reis: « Guènes, venez avant;
Si recevez le baston et le guant.
Odit l'avez, sor vos le jugent Franc.
— Sire, dist Guènes, ço at tot fait Rollanz.
Ne l'amerai a trestot mon vivant.

285 Ne Olivier, por ço qu' est ses compaing, Les doze pers, por ço qu'il l'aiment tant. <u>Desfi les en, sire</u>, vostre veiant. » Ço dist li reis: « Trop avez maltalent. Or irez vos certes quant jol comant.

290 — J' i puis aler, mais n'i avrai guarant;
Nul out Basilies ne ses frédre Basans. »
« En Sarragoce sai bien qu' aler m'estoet;
Hom qui la vait repaidrier ne s'en poet.
Ensorquetot si ai jo vostre soer,

295 Sin ai un fil, ja plus bels n'en estoet:

Ço 'st Baldevins; se vit, il iert prozhoem.

A lui lais jo mes honors et aloez,

Guardez le bien, ja nel vedrai des oelz. »

Charles respont: « Trop avez tendre coer.

300 Puis quel comant, aler vos en estoet. »

Et li cuens Guènes en fut molt angoissables;

De son col jiétet ses grandes pels de martre,

Et est remés en son blialt de paille.

Vairs out les oelz et molt fier le visage,
305 Gent out le cors et les costez out larges;
Tant par fut bels, tuit si per l'en esguardent.
Dist a Rollant: « Tot fols, por quei t'esrages?
Co sét hom bien que jo sui tes padrastre.
Si as jugiét qu'a Marsilion alge!

310 Se Deus co donet que jo de la repaidre, Jo t'en movrai un si molt grant contraire, Qui durerat a trestot ton edage. » Respont Rollanz: « Orgoeil oi et folage. Co sét hom bien, n'ai cure de menace.

315 Mais saives hom i deit faire message:
Se li reis voelt, prez sui por vos le face. »
Guènes respont: « Por mei n'iras tu mie.
Tu n'iés mes hom, ne jo ne sui tes sire.
Charles comandet que face son servise:

320 En Sarragoce en irai a Marsilie.

Ainz i ferai un poi de legerie

Que jo n'esclair ceste meie grant ire. » Quant l'ot Rollanz, si començat a ridre Quant ço veit Guènes qu'ore s'en rit Rollanz,

325 Donc at tel doel, por poi d'ire ne fent.

A bien petit que il ne pert le sens,

Et dit al conte : « Jo ne vos aim nïent :

Sor mei avez tornét fals jugement.

Dreiz emperédre, vedez mei en present, 330 Ademplir voeil vostre comandement. » Li emperédre li tent son guant le destre;

Mais li cuens Guènes iloec ne volsist estre; Quant le dut prendre, si li chadit a terre. Dient Franceis: « Deus! que podrat ço estre!

335 De cest message nos avendrat grant perte.

— Seignor, dist Guènes, vos en odrez novèles. »

« Sire, dist Guènes, donez mei le congiét ; Quant aler dei, n'i ai plus que targier. » Ço dist li reis : « Al Jesu et al mien! »

340 De sa main destre l'at asols et seigniét, Puis li livrat le baston et le brief. Guènes li cuens s'en vait a son hostel,

De guarnemenz se prent a conreder,
De ses meillors que il pout recovrer.

345 Esperons d'or at en ses piez fermez.

Ceinte Murglais s'espéde a son costét,

En Tachebrun son destrier est montez,

L'estreu li tint ses oncles Guinemers.

La vedissez tanz chevaliers plorer,

350 Qui tuit li dient: « Tant mare fustes, ber !
En cort a rei molt i avez estét,
Noble vassal vos i soelt hom clamer.
Qui ço jujat que deüssez aler,
Par Charlemaigne n'iert guariz ne tensez.

355 Li cuens Rollanz nel se deüst penser, Que estrait estes de molt grant parentét. » Emprès li dient: « Sire, car nos menez. » Ço respont Guènes: « Ne placet damne Deu! Mielz est sols moerge que tant bon bacheler.

360 En dolce France, seignor, vos en irez,
De meie part ma moillier saludez,
Et Pinabel, mon ami et mon per,
Et Baldevin, mon fil, que vos savez,
Et lui aidiez, et por seignor tenez. »
365 Entret en sa veie, si s'est acheminez.

# V.

Ganelon chevauche sous de hauts oliviers. Il à rejoint les messagers sarrazins qui retournent vers Marsile; mais Blan-

chandrin et lui restent en arrière de la troupe, et causent entre eux. « Charles est un homme merveilleux. dit Blanchandrin, il a fait de belles conquêtes, il a forcé l'Angleterre à payer tribut au pape 1; mais pourquoi vient-il nous chercher querelle dans notre pays? - C'est son neveu Roland qui l'y pousse, répond Ganelon. Il est avide de conquêtes, et les Français, qui lui doivent tant de riches butins, lui sont tout dévoués. C'est l'homme le plus orgueilleux du monde. Un jour, près de Carcassonne, il a offert une pomme à Charlemagne en lui disant: « Je vous présente les couronnes de tous les rois. » Si quelqu'un le tuait, nous aurions la paix. » C'est ainsi que Ganelon est amené à exprimer devant un Sarrasin son désir de voir périr Roland. Le poète ne nous fait pas connaître la suite de cette conversation, dont les détails auraient sans doute froissé les sentiments des auditeurs. Par un artifice digne d'une littérature plus raffinée, au lieu de s'attarder dans le récit pénible de la trahison, il nous la présente comme accomplie : « Tant chevauchèrent, dit-il, Ganelon et Blanchandrin, qu'ils s'engagèrent leur foi l'un à l'autre. » On arrive à Saragosse. Sous un pin se trouve placé le trône de Marsile, couvert d'un tapis d'Alexandrie. Autour du roi vingt mille hommes se tiennent silencieux. impatients d'apprendre des nouvelles de l'ambassade, Blanchandrin, tenant Ganelon par la main, s'avance vers Marsile, qu'il salue au nom de Mahomet et d'Apollon et auquel il présente l'envoyé de Charles. Ganelon salue le roi au nom de Dieu, et s'acquitte exactement de son message : Charlemagne accepte les propositions de paix, mais Marsile n'aura en fief que la moitié de l'Espagne (l'autre doit être pour Roland), et si le roi païen venait à manquer à ses promesses, il serait pris et lié, conduit à Aix-la-Chapelle, et mis à mort. A ces paroles de menace, Marsile, qui tenait à la main un javelot garni d'or. veut en frapper Ganelon. Celui-ci met la main à son épée et déclare qu'il vendra chèrement sa vie. Les Sarrasins retiennent leur roi et le décident à se rasseoir et à écouter jusqu'au bout. « Pour tout l'or du monde, dit Ganelon, je ne manquerais à la

1. Il est presque inutile de faire remarquer que les conquêtes de Charlemagne auxquelles il est fait allusion ici et ailleurs sont, la plupart du moins, purement légendaires. Plusieurs d'entre elles étaient racontées dans d'autres chansons de gestes. Quelques-unes de ces chansons existent encore, les autres sont perdues.

mission dont je suis chargé. » Il jette son manteau a terre. Puis, l'épée à la main, il répète son message et remet au roi la ettre de Charlemagne. Marsile, pâle de colère, brise le sceau de cire et lit: l'empereur lui rappelle la mort de Basan et de Basile (voyez pages 5-6) et lui demande comme otage son nucle le calife. Indigné, le fils de Marsile prie son père de lui livrer Ganelon, qui aussitôt brandit son épée et va s'appuyer contre le pin pour faire face à l'ennemi. Mais les Sarrasıns, instruits par Blanchandrin, vont changer de sentiments pour l'envoyé de Charles.

Il doit manquer deux vers après le vers 432 et un après le vers 433. Le sens de ces vers omis est donné par la troisième laisse suivante (vers 473, 474 et 476), où Ganelon répète son

message.

Guènes chevalchet soz une olive halte. Assemblez s'est as sarrazins messages. Mais Blanchandrins dejoste lui s'atarget. Par grant saveir parolet l'uns a l'altre. 370 Dist Blanchandrins: « Merveillos hom est Charles. Oui conquist Poille et trestote Calabre : Vers Engleterre passat il la mer salse, Ad oes saint Piédre en conquist le chevage. Oue nos requiert ca en la nostre marche?» 375 Guènes respont : « Itels est ses corages. Jamais n'iert hom qui encontre lui vaillet. » Dist Blanchandrins: « Franc sont molt gentil home. Molt grant mal font et cil duc et cil conte A lor seignor, qui tel conseil li donent : 380 Lui et altrui travaillent et confondent. » Guènes respont : « Jo ne sai veirs nul home, Ne mais Rollant, qu' encore en avrat honte. Hier main sedeit l'emperédre soz l'ombre : Vint i ses niés, out vestude sa broigne, 385 Et out predét dejoste Carcasoigne:

En sa main tint une vermeille pome .

« Tenez, bels sire, dist Rollanz a son oncle,
De trestoz reis vos present les corones. »
Li soens orgoelz le devreit bel confondre,

390 Car chascun jorn a mort si s'abandonet.
Seit qui l'ocidet, tuit paiz puis avrïomes. »
Dist Blanchandrins: « Molt est pesmes Rollanz,
Qui tote gent voelt faire recredant,
Et totes terres met en chalengement.

395 Et par quel gent cuidet il espleitier tant? » Guènes respont : « Par la franceise gent. Il l'aiment tant, ne li faldront nïent. Or et argent lor met tant en present, Muls et destriers, pailles et guarnemenz.

400 Li emperédre at tot a son talent,
Conquerrat li d'ici qu'en orient. »

Tant chevalchiérent Guènes et Blanchandrins,
Que l'uns a l'altre la soë feit plevit,
Oue il querreient que Rollanz fust ocis.

405 Tant chevalchiérent et veies et chemins Qu' en Sarragoce descendent soz un if. Un faldestoel out soz l'ombre d'un pin, Envolepét d'un paille alexandrin: La fut li reis qui tote Espaigne tint,

410 Tot entorn lui vint milie Sarrazin;
N'i at celui qui mot sont ne mot tint,
Por les novèles qu' il voldreient odir.
Atant es vos Guènes et Blanchandrins.
Blanchandrins vint devant Marsilion.

415 Par le poing tint le conte Guenelon, Et dist al rei : « Sals seilez de Mahom Et d'Apollin, cui saintes leis tenons! Vostre message fesimes a Charlon: Ambes ses mains en levat contremont,
420 Lodat son Deu, ne fist altre respons.
Ci vos enveiet un soen noble baron,
Qui est de France; si est molt riches hom.
Par lui odrez si avrez pais o non. »
Respont Marsilies: « Or diet, nos l'odrons. »

425 Mais li cuens Guènes se fut bien porpensez;
Par grant saveir comencet a parler,
Come celui qui bien faire le sét,
Et dist al rei: « Salvez seiiez de Deu,
Le glorios, cui devons adorer!

430 Iço vos mandet Charlemaignes li ber, Que receviez sainte chrestïentét. Demi Espaigne vos voelt en fieu doner. Se ceste acorde otreiier ne volez, Pris et leiiez serez par podestét,

435 Al siège ad Ais en serez amenez,
Par jugement serez iloec finez,
La morrez vos a honte et a viltét. »
Li reis Marsilies en fut molt esfredez.
Un atgier tint, qui d'or fut empenez,

440 Ferir l'en volt, se n'en fust destornez.

Li reis Marsilies at la color mudéde,

De son atgier at la hanste crolléde.

Quant le vit Guènes, mist la main a l'espéde,

Contre dous deiz l'at del foedre jetéde,

445 Si li at dit: « Molt estes bèle et clére ;
Tant vos avrai en cort a rei portéde,
Ja nel dirat de France l'emperédre
Que sols i moerge en l'estrange contréde;
Ainz vos avront li meillor comperéde. »

450 Dient paiien: « Desfaimes la mesléde! »

Tant li preiiérent li meillor Sarrazin

Qu'el faldestoel s'est Marsilies assis. Dist l'algalifes : « Mal nos avez baillit, Que le Franceis asmastes a ferir.

- 455 Le deüssez escolter et odir.
  - Sire, dist Guènes, mei l'enuiet a sofrir. Jo ne lairreie, por tot l'or que Deus fist, Por tot l'aveir qui seit en cest païs, Que ne li die, se tant ai de leisir,
- 460 Que Charlemaignes li reis podestedis
  Par mei li mandet son mortel enemi.
  Afublez est d'un mantel sabelin,
  Qui fut coverz d'un paille alexandrin:
  Jiétet l' a terre, sil receit Blanchandrins.
- 465 Mais de s'espéde ne volt mie guerpir, En son poing destre par l'orie pont la tint. Dient paiien: « Noble baron at ci. » Envers le rei s'est Guènes aproismicz, Si li at dit: « A tort vos corrociez:
- 470 Car co vos mandet Charles, qui France tient, Que receviez la lei de chrestiiens. Demi Espaigne vos donrat il en fieu; L'altre meitiét avrat Rollanz ses niés: Molt i avrez orgoillos parconier.
- 475 Se ceste acorde ne volez otreiier,
  En Sarragoce vos vendrat assegier:
  Par podestét serez pris e leiiez,
  Menez serez tot dreit ad Ais le siét;
  Vos n'i avrez palefreit ne destrier,
- 480 Ne mul ne mule que poissiez chevalchier:
  Jetez serez sor un malvais somier;
  Par jugement iloec perdrez le chief.
  Nostre emperédre vos enveiet cest brief. »
  El destre poing l'at livrét al paiien.

485 Marsilies fut escolorez de l'ire.
Fraint le seel, jetét en at la cire,
Guardet al brief, vit la raison escrite:
« Charles me mandet, qui France at en baillie,
Oue me remembre de sa dolor et ire.

490 Co 'st de Basan et son frédre Basilie,
Dont pris les chiés as puis de Haltodide.
Se de mon cors voeil aquiter la vide,
Donc li envei mon oncle l'algalife,
O altrement ne m'amerat il mie. »

495 Après parlat ses filz envers Marsilie, Et dist al rei : « Guènes at dit folie. Tant vos at dit, nen est dreiz que plus vivet; Livrez le mei, j'en ferai la justise. » Quant l'odit Guènes, l'espéde en at brandide, 500 Vait s'apoiier soz le pin a la tige.

## VI.

Marsile s'éloigne sous les arbres avec ses meilleurs hommes. Blanchandrin lui annonce alors que Ganelon est gagné aux intérêts sarrazins; puis il l'amène au roi. On va régler les conditions de la trahison, mais on n'en parle pas tout d'abord ouvertement. Marsile commence par faire des excuses pour son mouvement de colère, et donne au traître, comme gage de réparation, des peaux de martre qui valent plus de cing cents livres d'or. « Parlons un peu de Charlemagne, ajoute-t-il; il doit être bien vieux, il doit avoir plus de deux cents ans ! Quand sera-t-il fatigué de combattre? - Charles, répond Ganelon, n'est pas tel que vous le dites : aucune parole ne saurait donner l'idée de sa valeur! Il ne cessera de guerroyer tant que vivra Roland. - Je pourrais, dit Marsile, combattre avec quatre cent mille chevaliers. - N'en faites rien, réplique Ganelon, cette fois encore vous seriez vaincu. Mais envoyez à Charles de riches présents et vingt otages; il reprendra le chemin de France, laissant derrière lui son arrière-garde où sera, je crois bien, le comte

Roland et son ami Olivier. Si l'on veut m'en croire, les deux comtes sont morts, et jamais plus Charlemagne ne vous fera la guerre. » Puis il donne des conseils plus précis : il faudra livrer deux batailles successives à l'arrière-garde; lassé par la première, Roland ne pourra résister à la seconde, engagée par les Sarrazins avec des troupes fraiches. La trahison est scellée par un double serment. Sur les reliques que contient le pommeau de son épée, Ganelon jure qu'il fera tous ses efforts pour que Roland soit à l'arrière-garde, et, s'il y est, pour éloigner de lui tout secours. Puis on apporte et on place sur un siège d'ivoire le livre de Mahomet et de Tervagan (voyez page 1), et sur ce livre Marsile jure à son tour de combattre l'arrière-garde avec toute son armée.

Enz el vergier s'en est alez li reis, Ses meillors homes en meinet ensembl' od sei : Et Blanchandrins i vint, al chanut peil, Et Jorfaleus, qui 'st ses filz et ses heirs, 505 Et l'algalifes, ses oncles et ses fedeilz. Dist Blanchandrins: « Apelez le Franceis. De nostre prot m'at plevide sa feit. » Co dist li reis : « E vos l'i ameneiz! » Guenelon prist par la main destre as deiz, 510 Enz el vergier l'en meinet josqu'al rei. La porparolent la tradison senz dreit. « Bels sire Guènes, co li at dit Marsilies, Jo vos ai fait alques de legerie, Quant por ferir vos demostrai grant ire. 515 Guaz vos endreit par cez pels sabelines, Mielz en valt l'ors que ne font cinc cenz livres. Ainz demain nuit bèle en iert l'amendise. » Guènes respont : « Jo nel desotrei mie. Deus, se lui plaist, a bien le vos mercidet! » Ço dist Marsilies : « Guènes, par veir credez, **52**0

En talent ai que molt vos voeille amer.

De Charlemaigne vos voeil odir parler : Il est molt vielz, si at son tens usét. Mien escïent, dous cenz anz at passét :

525 Par tantes terres at son cors demenét, Tanz cols at pris sor son escut bocler, Tanz riches reis conduit a mendistiét! Quant iert il mais recredanz d'osteiier? » Guènes respont : « Charles n'est mie tels.

530 N'est hom quil veit et conoistre le sét, Que ço ne diet que l'emperédre est ber. Tant nel vos sai ne preisier ne loder, Que plus n'i at d'honor et de bontét. Ses granz valors quis podreit aconter?

535 De tel barnage l'at Deus enluminét,
Mielz voelt morir que guerpir son barnét. »
Dist li paiiens : « Molt me puis merveillier
De Charlemaigne qui est chanuz et vielz.
Mien escientre, dous cenz anz at et mielz.

540 Par tantes terres at son cors travailliét.
Tanz cols at pris de lances et d'espiez,
Tanz riches reis conduiz a mendistiét!
Quant iert il mais recredanz d'osteiier?
Co n'iert, dist Guènes, tant com vivet ses niés :

545 N'at tel vassal soz la chape del ciel.

Molt par est proz ses compaing Oliviers.

Li doze per, que Charles at tant chiers,

Font les enguardes a vint mil chevaliers.

Seürs est Charles, que nul home ne crient. »

Dist li paiiens: « Merveille en ai jo grant,
De Charlemaigne qui est chanuz et blans.
Mien escientre, plus at de dous cenz anz.
Par tantes terres est alez conquerant,
Tanz cols at pris de bons espiez trenchanz,

555 Tanz riches reis morz et vencuz en champ!
Quant iert il mais d'osteiier recredanz?
— Ço n'iert, dist Guènes, tant com vivet Rollanz:
N'at tel vassal d'ici qu'en Orient.
Molt par est proz Oliviers ses compaing.

560 Li doze per, que Charles aimet tant, Font les enguardes a vint milie de Frans. Seurs est Charles, ne crient home vivant. » « Bels sire Guènes, dist Marsilies li reis.

Jo ai tel gent, plus bèle ne vedreiz.

565 Quatre cenz milie chevaliers puis aveir:
Puis m'en combatre a Charle et a Franceis. »
Guènes respont: « Ne mie a ceste feiz!
De voz paiiens molt grant perte i avreiz.
Laissiez folie, tenez vos al saveir.

570 L'emperedor tant li donez aveir,
N'i ait Franceis qui tot ne s'en merveilt.
Par vint ostages, que li enveiereiz,
En dolce France s'en repairrat li reis;
Sa redreguarde lairrat deriédre sei:

575 Iert i ses niés li cuens Rollanz, ço creit, Et Oliviers, li proz et li corteis. Mort sont li conte, se est qui mei en creit. Charles vedrat son grant orgoeil chadeir, N'avrat talent que jamais vos guerreit. »

580 « Bels sire Guènes, co dist li reis Marsilies, Confaitement podrai Rollant ocidre? » Guènes respont: « Co vos sai jo bien dire: Li reis serat as meillors porz de Sizre, Sa redreguarde avrat detrés sei mise:

585 Iert i ses niés li cuens Rollanz li riches Et Oliviers, en cui il tant se fidet; Vint milie Frans ont en lor compaignie De voz paiiens lor enveiiez cent milie. Une bataille lor i rendent cil primes:

590 La gent de France iert bleciéde et blesmide.
Nel di por ço des voz n'ait la martirie.
Altre bataille lor livrez de medisme:
De quel que seit Rollanz n'estordrat mie.
Donc avrez faite gente chevalerie,

595 N'avrez mais guerre en tote vostre vide. »
« Qui podreit faire que Rollanz i fust morz,
Donc perdreit Charles le destre braz del cors.
Si remandreient les merveilloses oz,
N'assemblereit jamais si grant esforz.

600 Terre Maior remandreit en repos. »
Quant l'ot Marsilies, si l'at baisiét el col
Puis si comencet ad oyrir ses tresors.
Co dist Marsilies: « Qu'en parlerai jo mais?

Conseilz n'est proz dont hom seurs nen est:

605 La tradison me jurrez s'il i est. »

Ço respont Guènes: « Issi seit com vos plaist. »

Sor les reliques de s'espéde Murglais

La tradison jurat. Si s'est forsfaiz.

Un faldestoel i out d'un olifant.

610 Marsilies fait porter un livre avant,
La lei i fut Mahom et Tervagan:
Sor lui jurat li Sarrazins Espans,
S' en redreguarde troevet le cors Rollant,
Combatrat sei a trestote sa gent,

615 Et, se il poet, morrat i veirement.

Guènes respont: « Bien seit nostre covenz!»

### VII.

Deux des principaux barons de Marsile font de beaux cadeaux à Ganelon et l'embrassent sur la joue et sur la bouche. Le premier lui donne une riche épée, l'autre un heaume. La reine Bramimonde lui remet aussi pour sa femme deux colliers ornés de pierres précieuses; il s'empresse de les serrer dans sa botte. Les présents et les otages destinés à Charles sont bientôt prêts. Marsile, tenant Ganelon par l'épaule, lui rappelle le serment qu'il a prêté, et promet de lui envoyer chaque année dix mulets chargés d'or. Puis il lui donne, pour qu'il les présente à l'empereur, les clefs de Saragosse, et Ganelon reprend le chemin du camp français.

Atant i vint uns paiiens, Valdabrons: Icil levat le rei Marsilion: Cler en ridant l'at dit a Guenelon : 620 « Tenez m'espéde, meillor n'en at nuls hom. Entre les helz at plus de mil mangons: Par amistiét, bels sire, la vos doins, Oue nos aidiez de Rollant le baron. Ou'en redreguarde trover le podussons. 625 — Bien serat fait ». li cuens Guènes respont: Puis se baisiérent es vis et es mentons. Après i vint uns paiiens, Climborins; Cler en ridant a Guenelon l'a dit: « Tenez mon helme, onques meillor ne vi. 630 Si nos aidiez de Rollant le marchis. Par quel mesure le podussons honir. - Bien serat fait, » Guènes li respondit; Puis se baisiérent es boches et es vis. Puis la reïne i vint, ço 'st Bramimonde: 635 « Jo vos aim molt, sire, dist éle al conte, Car molt vos priset mes sire et tuit si home. A vostre femme enveierai dous nosches, Bien i at or, matistes et jaconces, Et valent mielz que toz l'aveirs de Rome: 640 Vostre emperédre si bones n'en out onques. »

Il les at prises, en sa hoese les botet. Li reis apèlet Malduit son tresorier. « L'aveirs Charlon est il apareilliez? Et cil respont: « Oïl, sire, assez bien: 645 Set cent chameil d'or et d'argent chargiét, Et vint ostage des plus gentilz soz ciel. » Marsilies tint Guenelon par l'espalle, Si li at dit: « Molt par iés ber et sages. Par céle lei que vos tenez plus salve. 650 Guardez de nos ne tornez le corage! De mon aveir vos voeil doner grant masse. Dis muls chargiez del plus fin or d'Arabe. Jamais n'iert anz altretel ne vos face. Tenez les clés de ceste citét large. 655 Le grant aveir presentez al rei Charle. Puis me jugiez Rollant a redreguarde. Sel puis trover a port ne a passage, Liverrai lui une mortel bataille. » Guènes respont : « Mei est vis que trop targe. » 660 Puis est montez, entret en son veiage.

# VIII.

L'empereur a commencé son mouvement de retraite. Il est à Valtierra, ville jadis conquise par Roland, où il attend le retour de Ganelon. Un matin, après avoir entendu messe et matines, il se tenait dans un pré devant sa tente, au milieu de ses barons, lorsque Ganelon arrive pour rendre compte de sa mission. Comme il n'amène pas le calife, que Charlemagne réclamait dans sa lettre à Marsile (voyez page 17), il raconte que celui-ci, ne voulant pas se convertir, s'est embarqué avec trois cent mille hommes pour quitter l'Espagne, et qu'une tempête a détruit toute sa flotte en vue des côtes. L'empereur félicite Ganelon, et on lève le camp. Le poète nous montre alors les Français s'acheminant vers la France, suivis à distance par

quatre cent mille païens : « Dieu! quel malheur qu'ils ne le sachent pas!» Cette nuit-là Charlemagne vit en songe Ganelon qui s'emparait entre ses mains d'une lance en bois de frêne et qui la brisait en mille éclats. Dans un autre songe il se vovait en France, à Aix-la-Chapelle, aux prises avec un ours et un léopard, lorsqu'un lévrier arrivait au galop, coupait une oreille à l'ours, et livrait combat au léopard, sous les yeux des Français inquiets. L'empereur aura plus tard un songe semblable et de même signification dans la nuit qui suivra la mort de Roland (vovez page 93) Le lendemain, devant les défilés des Pyrénées. Charlemagne demande à ses barons de désigner celui d'entre eux qui sera chargé de l'arrière-garde : « Ce sera Roland mon heau-fils, dit Ganelon, et Ogier le Danois commandera l'avantgarde. » L'empereur est courroucé contre Ganelon. Quant à Roland, il voit bien que son beau-père l'a désigné par vengeance pour ce poste dangereux, et il s'irrite, non sans doute contre le danger, mais contre l'action de Ganelon. Il le remercie d'abord ironiquement, puis il l'insulte, lui rappelant qu'il a laissé tomber le gant devant Charles (voyez page 13). L'empereur donne son arc à son neveu. Puis il veut lui laisser la moitié de son armée. Roland n'accepte que vingt mille hommes, mais dans cette arrière-garde figurent les douze pairs et l'archevêque Turpin; Gautier de l'Hom est chargé d'occuper avec mille hommes les défilés et les tertres. Cependant l'armée de Charles passe les Pyrénées. Arrivés en vue de la Gascogne, les Français pleurent d'attendrissement en pensant à leurs domaines, à leurs filles et à leurs femmes, qu'ils vont revoir après une longue absence. L'empereur pleure aussi en pensant à son neveu Roland, qu'il a laissé à l'arrière-garde; il cache sa douleur sous son manteau, et il confie au duc Naimes, qui chevauche près de lui, ses tristes pressentiments.

Après le vers 796, il doit manquer un vers, qui se trouve dans les autres manuscrits, et qui ajoute Ive et Ivoire à l'énu-

mération des barons qui suivent Roland.

<sup>1.</sup> Les vers 765 et 770, dans le manuscrit d'Oxford, disent : le bâton. Mais la laisse qui contient le vers 765 est peut-être interpolice, et le texte du vers 770 se prête à une correction facile, que nous ayons faite.

Li emperédre apruismet son repaidre. Venuz en est a la cit de Valterre. Li cuens Rollanz il l'at et prise et fraite: Puis icel jorn en fut cent anz deserte.

665 De Guenelon atent li reis novèles, Et le treüt d'Espaigne la grant terre. Par main en l'albe, si com li jorz esclairet, Guènes li cuens est venuz as herberges.

Li emperédre est par matin levez.

- 670 Messe et matines at li reis escoltét, Sor l'herbe verte estat devant son tref. Rollanz i fut et Oliviers li ber, Naimes li dus et des altres assez. Guènes i vint, li fel, li parjurez;
- 675 Par grant veisdie comencet a parler, Et dist al rei: « Salvez seiiez de Deu! De Sarragoce ci vos aport les clés, Molt grant aveir vos en faz amener, Et vint ostages, faites les bien guarder.
- 680 Et si vos mandet reis Marsilies li ber, De l'algalife nel devez pas blasmer: A mes oelz vi quatre cenz milie a lez, Halbers vestuz, helmes d'acier fermez, Ceintes espédes as ponz d'or neielez,
- 685 Qui l'en conduistrent entresque en la mer. Il s'en fuïrent por la chrestïentét, Que il ne voelent ne tenir ne guarder. Ainz qu'il o'issent quatre lieues siglét, Sis acoillit et tempeste et orez;
- 690 La sont neiiét, jamais nes revedrez.
  Se il fust vis, jo l'oüsse amenét.
  Del rei paiien, sire, par veir credez,
  Ja ne vedrez cest premier meis passét

Qu'il vos sivrat en France le regnét,
695 Si recevrat la lei que vos tenez;
Jointes ses mains, iert vostre comandez,
De vos tendrat Espaigne le regnét. »
Ço dist li reis: « Graciiez en seit Deus!
Bien l'avez fait, molt grant prot i avrez. »

700 Parmi céle ost font mil graisles soner; Franc desherbergent, font lor somiers trosser, Vers dolce France tuit sont acheminét.

Charles li maignes at Espaigne guastéde, Les chastels pris, les citez violédes.

705 Co dit li reis que sa guerre out finéde.

Vers dolce France chevalchet l'emperédre.

Li cuens Rollanz at l'enseigne ferméde,

En som un tertre contre le ciel levéde;

Franc se herbergent par tote la contréde.

710 Paiien chevalchent par cez graignors valédes, Halbers vestuz et lor broignes doblédes, Helmes laciez et ceintes lor espédes, Escuz as cols et lances adobédes. Enz en un broeil par som les puis reméstrent,

715 Quatre certanilie atendent l'ajornéde.

Deus! quel dolor que li Franceis nel sévent!

Tresvait li jorz, la nuit est asseride.
 Charles se dort, li emperédre riches;
 Sonjat qu'il éret as graignors porz de Sizre:

720 Entre ses poinz tient sa hanste fraisnine; Guènes li cuens l'at desor lui saiside, Par tel adir l'at trosséde et brandide, Qu'envers le ciel en volent les esclices. Charles si dort qu'il ne s'esveillet mie.

725 Après iceste, altre avison sonjat, Qu'il ert en France a sa chapèle ad Ais; El destre braz le morst uns ors si mals. Devers Ardène vit venir un leupart, Son cors domeigne molt fierement assalt.

730 D'enz de la sale uns veltres avalat, Que vint à Charle les galos et les salz : La destre oreille a l'ors premiers trenchat, Iriédement se combat al leupart; Dient Franceis que grant bataille i at.

735 Mais il ne sét li quels d'els la veintrat.
Charles se dort, mie ne s'esveillat.
Tresvait la nuit, et apert la clére albe.
Li emperédre molt fierement chevalchet;

Parmi cele ost sonent molt halt li graisle.

740 « Seignor baron, dist l'emperédre Charles,
Vedez les porz et les destreiz passages.
Car me jugiez qui iert en redreguarde. »
Guènes respont : « Rollanz, cist miens filiastre :
N'avez baron de si grant vasselage. »

745 Quand l'ot li reis, fierement le reguardet, Si li at dit : « Vos estes vis dïables ; El cors vos est entréde mortel rage Et qui serat devant mei en l'ainzguarde? » Guènes respont : « Ogiers de Danemarche ;

750 N'avez baron qui mielz de lui la facet. »
Li cuens Rollanz, quand il s'odit jugier,
Donc at parlét a lei de chevalier:
« Sire padrastre, molt vos dei aveir chier.
La redreguarde avez sor mei jugiét:

755 N'i perdrat Charles, li reis qui France tient, Mien escientre, palefreit ne destrier, Ne mul ne mule qu' hom deiet chevalchier, Ne n'i perdrat ne roncin ne somier, Que as espédes n eseit ainz eslegiét. » 760 Guènes respont : « Veir dites, jol sai bien. »
Quant ot Rollanz qu'il iert en redreguarde,
Iriédement parlat a son padrastre :
« Ahi! colverz, malvais hom de put aire,
Cuidas li guanz me chadist en la place,

765 Com fist a tei li baston devant Charle. »

Li cuens Rollanz en apèlet Charlon:

« Donez mei l'arc que vos tenez el poing;

Mien escientre, nel me reproveront

Que il me chiédet com fist a Guenelon

770 Vostre guanz destre, quant recut le baston, »
Li emperédre en tint son chief embronc,
Si duist sa barbe et detorst son gernon,
Ne poet muder que de ses oelz ne plort.
Emprès iço i est Naimes venuz:

775 Meillor vassal n'out en la cort de lui.
Et dist al rei : « Bien l'avez entendut,
Li cuens Rollanz il est molt irascuz.
La redreguarde est jugiéde sor lui :
N'avez baron qui jamais l'en remut.

780 Donez li l'arc que vos avez tendut; Si li trovel qui tres bien li aiut. » Li reis li donet, et Rollanz le reçut. Li emperédre en apèlet Rollant : « Bels sire niés, or sachiez veirement,

785 Demi mon ost vos lairrai en present; Retenez les, ço 'st vostre salvemenz. » Ço dit li cuens : « Jo n'en ferai nïent. Deus me confondet, se la geste en desment!

Vint milie Frans retendrai bien vaillanz.

790 Passez les porz trestot seürement, Ja mar crendrez nul home a mon vivant. » Li cuens Rollanz est montez el destrier. Contre lui vient ses compaing Oliviers; Vint i Gerins et li proz cuens Geriers.

795 Et vint i Otes, si i vint Berengiers,
Et vint Sanson et Anseïs li fiers;
Vint i Gerarz de Rossillon li vielz,
Venuz i est li Guascoinz Engeliers.
Dist l'argergagues: « Jo irai par mon chi

Dist l'arcevesques: « Jo irai, par mon chief! »

800 « Et jo od vos, » ço dist li cuens Gualtiers, « Hom sui Rollant, jo ne le dei laissier. » Entre els eslisent vint milie chevaliers.

Li cuens Rollanz Gualtier de l'Hum apèlet :

« Prenez mil Frans de France nostre terre.

805 Si porprenez les destreiz et les tertres, Que l'emperédre nisun des soens n'i perdet. » Respont Gualtiers : « Por vos le dei bien faire. » Od mil Franceis de France la lor terre Gualtiers desrenget les destreiz et les tertres.

810 N'en descendrat por malvaises novèles, Anceis qu'en seient set cenz espédes traites. Reis Almaris del règne de Belferne Une bataille lor livrat le jorn pesme.

Halt sont li pui, et li val tenebros.

815 Les roches bises, li destreit merveillos.

Le jorn passérent Franceis a grant dolor,

De quinze lieues en ot hom la rumor.

Puis que il viénent a la Terre Maior,

Vidrent Guascoigne la terre lor seignor.

820 Donc lor remembret des fieus et des honors,
Et des pulcèles et des gentilz oissors:
Cel n'en i at qui de pitiét ne plort.
Sor toz les altres est Charles angoissos.
As porz d'Espaigne at laissiét son nevot,

825 Pitiét l'en prent, ne poet muder n'en plort.

Li doze per sont remés en Espaigne,
Vint milie Frans ont la lor compaigne.
Nen ont poor, ne de morir dotance.
Li emperédre s'en repaidret en France;
830 Soz son mantel en fuit la contenance.
Dejoste lui chevalchet li dus Naimes,
Et dit al rei: « De quei avez pesance? »
Charles respont: « Tort fait quil me demandet.
Si grant doel ai ne puis muder nel plaigne:
835 Par Guenelon serat destruite France!
Anuit m'avint une avison d'un angele,
Qu' entre mes poinz me depeçout ma hanste
Qui at jugiét Rollant a redreguarde.
Jo l'ai laissiét en une marche estrange.

840 Deus! se jol pert, ja n'en avrai eschange. »

#### IX

Pendant que Charlemagne et ses Français se désolent à la pensée des dangers que court Roland, l'armée de Marsile s'avance, et bientôt elle apercoit les gonfanons des douze pairs. En trois jours Marsile avait réuni quatre cent mille hommes, et cette immense armée était partie à la poursuite de Roland, après avoir renduses hommages à la statue de Mahomet, qu'on avait dressée au son des tambours sur la plus haute tour de Saragosse. Avant la bataille le neveu de Marsile, Aelroth, monté sur un mulet, s'avance vers son oncle : en récompense de ses longs services, il lui demande l'honneur de frapper Roland. Il assimile cet honneur à un fief, et Marsile lui remet le gant, symbole de concession féodale. Aelroth remercie son oncle, et le prie de choisir onze de ses hommes, avec lesquels il combattra les douze pairs. Onze barons se présentent successivement, chacun d'eux se fait fort de remporter une éclatante victoire. Il y a là une série de portraits et de vanteries, que le poète a su varier plus qu'on ne pouvait s'y attendre. On remarquera le beau Margaris de Séville. ami des dames, et le terrible Chernuble, dont les cheveux balayent la terre, et qui vient d'un pays infernal que n'éclaire pas le soleil et que n'arrose jamais la pluie. C'est ainsi que se constituent les douze pairs de Marsile; ils prennent cent mille Sarrasins avec eux, et vont s'armer dans un bois de sapin.

Le vers 856 contient une erreur géographique : la Cerdagno

n'est pas sur le chemin de Saragosse à Roncevaux.

Charles li maignes ne poet muder n'en plort. Cent milie Franc por lui ont grant tendror, Et de Rollant merveillose poor. Guenes li fel en at fait tradison:

- 845 Del rei paiien en at out granz dons, Or et argent, pailles et ciclatons, Muls et chevals, et chameilz et leons. Marsilies mandet d'Espaigne les barons, Contes, vezcontes et dus et almacors,
- 850 Les amirafles et les filz as contors:
  Quatre cenz milie en ajostet en treis jorz.
  En Sarragoce fait soner ses tabors;
  Mahomét liévent en la plus halte tor,
  N'i at paiien nel prist et ne l'adort.
- 855 Puis si chevalchent par molt grant contençon Terre Certaigne et les vals et les monz. De cels de France vidrent les gonfanons, La redreguarde des doze compaignons; Ne laisserat bataille ne lor doinst.
- 860 Li niés Marsilie il est venuz avant,
  Sor un mulét od un baston tochant.
  Dist a son oncle belement en ridant:
  « Bels sire reis, jo vos ai servit tant,
  Sin ai out et peines et ahans,
- 865 Faites batailles et vencudes en champ; Donez m' un fieu: co 'st li cols de Rollant

Jo l'ocidrai a mon espiét trenchant, Se Mahomét me voelt estre guaranz. De tote Espaigne aquiterai les pans, 870 Des les porz d'Aspre entresqu'a Durestant. Lasserat Charles, si recredront si Franc; N'avrez mais guerre en tot vostre vivant. » Li reis Marsilies l'en at donét le guant.

Li niés Marsilie tient le guant en son poing, 875 Son oncle apèlet de molt fière raison : « Bels sire reis, fait m'avez un grant don. Eslisez mei onze de voz barons, Sim combatrai as doze compaignons. » Tot premerains l'en respont Falsaron :

880 — Icil ert frédre al rei Marsilion —

« Bels sire niés, et jo et vos irons.

Ceste bataille, veirement la ferons.

La redreguarde de la grant ost Charlon
Il est jugiét que nos les ocidrons. »

885 Reis Gorsablis il est de l'altre part;
Barbarins est et molt de males arz.
Cil at parlét a lei de bon vassal,
Por tot l'or Deu ne voelt estre codarz.
Es vos poignant Malprimis de Brigal,

890 Plus cort a piét que ne fait uns chevals.

Devant Marsilie cil s'escridet molt halt:

« Jo conduirai mon cors en Rencesvals;

Se truis Rollant, ne lairrai que nel mat. »

Un amirafle i at de Balaguer;
 895 Cors at molt gent et le vis fier et cler.
 Puis que il est sor son cheval montez,
 Molt se fait fiers de ses armes porter;
 De vasselage est il bien alosez:
 Fust chrestiiens, assez oust barnét.

900 Devant Marsilie cil s'en est escridez:

« En Rencesvals irai mon cors guider.

Se truis Rollant, de mort serat finez,

Et Oliviers et tuit li doze per.

Franceis morront a doel et a viltét.

903 Charles li maignes vielz est et redotez,
Recredanz ert de sa guerre mener:
Nos remandrat Espaigne en quitedét. »
Li reis Marsilies molt l'en at mercidét.
Un almacor i at de Moriane:

910 N'at plus felon en la terre d'Espaigne.

Devant Marsilie at faite sa vantance:

« En Rencesvals guiderai ma compaigne:

Vint milie sont ad escuz et a lances.

Se truis Rollant, de mort li doins fidance;

915 Jamais n'ert jorz que Charles ne s'en plaignet. »

D'altre part est Turgis de Tortelose.

Cil est uns cuens, si est la citét soë;

De chrestiiens voelt faire male vode.

Devant Marsilie as altres si s'ajostet.

920 Ço dist al rei: « Ne vos esmaiiez onques!
Plus valt Mahom que sainz Piédres de Rome:
Se lui servez, l'honor del champ avromes.
En Rencesvals a Rollant irai joindre;
De mort n'avrat guarantison por home.

925 Vedez m'espéde qui est et bone et longe :

A Durendal jo la metrai encontre;
Assez odrez la quel irat desore.
Franceis morront, si a nos s'abandonent;
Charles li vielz avrat et doel et honte,

930 Jamais en teste ne porterat corone. »
D'altre part est Escremiz de Valterre :
Sarrazins est, si est soë la terre.

Devant Marsilie s'escridet en la presse : « En Rencesvals irai l'orgoeil desfaire.

935 Se truis Rollant, n'en porterat la teste, Ne Cliviers, qui les altres chadèlet : Li doze per tuit sont jugiét a perdre. Franceis morront, et France en ert deserte; De bons vassals avrat Charles sofraite. »

D'altre part est uns paiiens Estorganz,
Estramariz i est, uns soens compaing:
Cil sont felon traditor soduisant.
Ço dist Marsilies: « Seignor, venez avant!
En Rencesvals irez as porz passant, `

945 Si aiderez a conduire ma gent. »
Et cil respondent : « Sire, a vostre comant.
Nos assaldrons Olivier et Rollant,
Li doze per n'avront de mort guarant.
Car noz espédes sont bones et trenchanz,

950 Nos les ferons vermeilles de chalt sanc.
Franceis morront, Charles en iert dolenz:
Terre Maior vos metrons en present.
Venez i, reis, sil vedrez veirement,
L'emperedor vos rendrons recredant. »

955 Corant i vint Margariz de Sibilie :
Cil tient la terre entresqu'a la marine.
Por sa beltét dames li sont amies,
Céle nel veit vers lui ne s'esclarcisset :
Voeillet o non, ne poet muder ne riet.

960 N'i at paiien de tel chevalerie.
Vint en la presse, sor les altres s'escridet,
Et dist al rei: « Ne vos esmaiiez mie!
En Rencesvals irai Rollant ocidre,
Ne Oliviers n'en porterat la vie;
965 Li doze per sont remés en martirie.

Vedez m'espéde qui d'or est enheldide, Si la tramist li amiralz de Primes: Jo vos plevis qu'en vermeil sanc iert mise. Franceis morront et France en iert bonide.

970 Charles li vielz, a la barbe floride,
Jamais n'iert jorz qu'il n'en ait doel et ire.
Josqu'ad un an avrons France saiside,
Gesir podrons el borc de Saint Denise. »
Li reis paiiens parfondement l'enclinet.

975 D'altre part est Chernubles de Valneire.
Josqu'a la terre si chevel li baleient;
Graignor fais portet par jieu, quant il s'enveiset,
Que set mulét ne font quant il someient.
Icéle terre, co dit, dont il se seivret,

980 Soleilz n'i luist, ne blez n'i poet pas creistre, Pluie n'i chiét, roséde n'i adeiset, Piédre n'i at que tote ne seit neire; Dient alquant que diable i mainent. Ço dist Chernubles: «Ma bone espéde ai ceinte,

985 En Rencesvals jo la teindrai vermeille;
Se truis Rollant le prot enmi ma veie,
Se ne l'assail, donc ne faz jo que creidre.
Si conquerrai Durendal od la meie.
Franceis morront, et France en iert destreite.»

990 Ad icez moz li doze per s'aleient:
Itels cent milie Sarrazins od els meinent,
Qui de bataille s'argudent et hasteient.
Vont s'adober desoz une sapeide.

# X.

Les cent mille Sarrasins qui doivent donner les premiers revêtent leurs hauberts, lacent leurs heaumes, ceignent leurs épées, prennent leurs écus et leurs lances aux gonfanons peints, et

laissant là mulets et bêtes de voyage, montent sur leurs chevaux de bataille. Ils se mettent en marche, sous le soleil qui fait flamboyer leurs armures, au son de mille clairons. Les Français les entendent : « Nous aurons bataille, dit Olivier. — Tant mieux! répond Roland. Le droit est pour nous. Nous saurons nous battre de telle sorte qu'on ne puisse chanter sur nous de mauvaise chanson. » Quand Olivier, gravissant un tertre, apercoit la grande armée des païens, il devine la trahison de Ganelon, mais Roland le fait taire : « C'est mon beau-père; je ne veux pas que tu en parles. » Toutefois un peu plus loin (vers 1147) il répétera lui-même l'accusation. Ici se place l'épisode célèbre où Olivier conjure son ami de sonner du cor pour appeler Charlemagne au secours; mais Roland croirait se déshonorer, et refuse. La bataille va s'engager. L'archevêque Turpin, du haut d'une colline, fait un court sermon, où il promet le paradis aux vaillants; puis il donne aux Français agenouillés une absolution générale : « Pour votre pénitence, leur dit-il, frappez fort. » Ainsi réconfortés et absous, les Français remontent à cheval : « Le roi Marsile, dit Roland, a fait marché de nous: nous le payerons à coups d'épées. »

Paiien s'adobent d'halbers sarrazineis:

995 Tuit li plusor en sont doblét en treis.

Lacent lor helmes molt bons sarragozeis,
Ceignent espédes de l'acier vieneis,
Escuz ont genz, espiez valentineis,
Et gonfanons blans et blois et vermeilz.

1000 Laissent les muls et toz les palefreiz,
Es destriers montent, si chevalchent estreit.
Clers fut li jorz, et bels fut li soleilz;
N'ont guarnement que tot ne reflambeit.

Sonent mil graisle por ço que plus bel seit.

1005 Grant est la noise, si l'odirent Franceis;
Dist Oliviers: « Sire compaing, ço crei,
De Sarrazins podrons bataille aveir. »
Respont Rollanz: « E! Deus la nos otreit'
Bien devons ci ester por nostre rei;

#### LA CHANSON DE ROLAND.

1010 Por son seignor deit hom sofrir destreiz,

Et endurer et granz chalz et granz freiz,

Sin deit hom perdre et del cuir et del peil.

Or guart chascuns que granz cols i empleit,

Male chancon ia chantéde n'en seit.

1015 Paiien ont tort et chrestiien ont dreit. Malvaise essemple n'en serat ja de mei. » Oliviers montet desor un pui halçor, Guardet soz destre parmi un val herbos, Si veit venir céle gent paienor,

1020 Sin apelat Rollant son compaignon:
« Devers Espaigne vei venir tel brunor,
Tanz blans halbers, tanz helmes flambeios l
Icist feront noz Franceis grant iror.
Guenes li fel at faite tradison,

4025 Qui nos jujat devant l'emperedor. »
— « Tais, Oliviers, li cuens Rollanz respont,
Mes padrastre est, ne voeil que mot en sons. »
Oliviers est desor un pui montez.
Or veit il bien d'Espaigne le regnét,

1030 Et Sarrazins qui tant sont assemblét.

Luisent cil helme, qui ad or sont gemét,
Et cil escut et cil halberc safrét, de te cil espiét, cil gonfanon fermét.
Sol les eschieles ne poet il aconter:

1035 Tant en i at que mesure n'en sét.

PEN lui medisme en est molt esguarez;

Com il ainz pout, del pui est avalez,

Vint as Franceis, tot lor at acontét.

Dist Oliviers: « Jo ai paiiens veduz, 1040 Onc mais nuls hom en terre n'en vit plus. Cil devant sont bien cent milie ad escuz, Helmes laciez et blans halbers yestuz, Dreites cez hanstes, luisent cil espiét brun. Bataille avrez, onques mais tel ne fut.

1045 Seignor Franceis, de Deu aiiez vertut! El champ estez, que ne seions vencut! » Dient Franceis: « Dehait ait qui s'en fuit! Ja por morir ne vos en faldrat uns. »

Dist Oliviers: « Paiien ont grant esforz, 1050 De noz Franceis m'i semblet aveir molt poi; Compaing Rollanz, car sonez vostre corn! Si l'odrat Charles, si retornerat l'ost. » Respont Rollanz: « Jo fereie que fols:

En dolce France en perdreie mon los.

1055 Sempres ferrai de Durendal granz cols, Sanglenz en iert li b<u>ranz</u> entresqu'a l'or. Felon paiien mar i vindrent as porz; Jo vos plevis, tuit sont jugiét a mort. »

« Compaing Rollanz, l'olifant car sonez!

1060 Si l'odrat Charles, ferat l'ost retorner, Socorrat nos li reis od son barnét. » Respont Rollanz: « Ne placet damne Deu Que mi parent por mei seient blasmét, Ne France dolce ja chiédet en viltét!

1065 Ainz i ferrai de Durendal assez,
Ma bone espéde que ai ceint al costét;
Tot en vedrez le brant ensanglentét.
Felon paiien mar i sont assemblét;
Jo vos plevis, tuit sont a mort livrét.

1070 « Compaing Rollanz, sonez vostre olifant! Si l'odrat Charles, qui est as porz passanz. Jo vos plevis, ja retorneront Franc.

— Ne placet Deu, co li respont Rollanz. Que co seit dit de nul home vivant

1075 Empor paiiens que ja seie cornanz!

Ja n'en avront reproche mi parent. Quant jo serai en la bataille grant, Et jo ferrai et mil cols et set cenz, De Durendal vedrez l'acier sanglent.

1080 Franceis sont bon, si ferront vassalment;
Ja cil d'Espaigne n'avront de mort guarant. »
Dist Oliviers: « D'iço ne sai jo blasme.
Jo ai vedut les Sarrazins d'Espaigne:
Covert en sont li val et les montaignes,
1085 Et li lariz et trestotes les plaignes.

Granz sont les oz de céle gent estrange;
Nos i avons molt petite compaigne. »
Respont Rollanz: « Mes talenz en engraignet.
Ne placet Deu ne ses saintismes angeles

1090 Que ja por mei perdet sa valor France!
Mielz voeil morir que hontages m'ataignet.
Por bien ferir l'emperedre nos aimet. »
Rollanz est proz et Oliviers est sages,
Ourent andoi merveillos vasselage.

1095 Puis que il sont as chevals et as armes,
Ja por morir n'eschiveront bataille.
Bon sont li conte, et lor paroles haltes.
Felon paiien par grant iror chevalchent.
Dist Oliviers: « Rollanz, vedez en alques!

1100 Cist nos sont près, mais trop nos est loinz Charles.
Vostre olifant soner vos nel deignastes;
Fust i li reis, n'i oussons damage.
Guardez amont ca devers les porz d'Aspre,
Vedeir podez dolente redreguarde.

1105 Qui ceste fait, jamais n'en ferat altre! »

Respont Rollanz: « Ne dites tel oltrage!

Mal seit del coer qui el piz se codardet! "

Nos remandrons en estal en la place;

Digitized by Google

Par nos i iert et li cols et li chaples. »

1110 Quant Rollanz veit que bataille serat, Plus se fait fiers que leon ne leuparz. Franceis escridet, Olivier apélat : « Sire compaing, amis, nel dire ja l Li emperédre, qui Franceis nos laissat,

1115 Itels vint milie en mist ad une part,
Son escientre nen i out un codart.
Por son seignor deit hom sofrir granz mals,
Et endurer et forz freiz et granz chalz,
Sin deit hom perdre del sanc et de la charn.

1120 Fier de ta lance, et jo de Durendal, Ma bone espéde, que li reis me donat. Se jo i moerc, dire poet qui l'avrat Que éle fut a nobilie vassal. »

D'altre part est l'arcevesques Turpins.

1125 Son cheval brochet, et montet un lariz;
Franceis apèlet, un sermon lor at dit:
« Seignor baron, Charles nos laissat ci:
Por nostre rei devons nos bien morir.
Chrestïentét aidiez a sostenir!

1130 Bataille avrez, vos en estes tuit fit,
Car a voz oelz vedez les Sarrazins.
Clamez voz colpes, si preiiez Deu mercit.
Asoldrai vos por vos anmes guarir.
Se vos morez, esterez saint martir,

1135 Siéges avrez el graignor paredis. )

Franceis descendent, a terre se sont mis,
Et l'arcevesques de Deu les benedist.
Par penitence lor comandet a ferir.
Franceis se drécent, si se métent sor piez.

1140 Bien sont asols, quite de lor pechiez, Et l'arcevesques de Deu les at seigniez. Puis sont montét sor lor coranz destriers. Adobét sont a lei de chevaliers, Et de bataille sont tuit apareilliét.

1145 Li cuens Rollanz apèlet Olivier:

y Sire compaing, molt bien le disiiez

Que Guenelon nos at toz espiiez,

Pris en at or et aveir et deniers.

Li emperédre nos devreit bien vengier.

1150 Li reis Marsilies de nos at fait marchiét, Mais as espédes (l'estovrat eslegier. »

# XI.

Le récit de la bataille débute par un beau portrait de Roland. aui s'avance sur son cheval Veillantif, suivi d'Olivier. Tous les deux haranguent les barons, qui poussent le cri de guerre de Charlemagne: Monjoie! Ce cri, dont l'origine est expliquée plus loin (page 93, en note), devint le nom de l'oriflamme, c'est-à-dire de la bannière que prenaient les rois de France avant de partir en guerre (vovez page 111, en note). Nous assistons alors à une série de combats singuliers, avec des coups merveilleux, fendant cavaliers et chevaux en deux. Celui qui attaque adresse ordinairement à l'ennemi un insolent défi, et le vainqueur insulte le cadavre du vaincu. Roland tue d'abord le neveu de Marsile, qui s'était réservé l'honneur de combattre contre lui (voyez le résumé IX); Olivier se charge du frère de Marsile, l'archevêque Turpin du roi Corsablis. Bientôt tles douze pairs Sarrasins deux seuls restent vivants : Margaris et Chernuble (vovez le résumé IX).

Sor Veillantif son bon cheval corant.
Portet ses armes, molt li sont avenanz,

1155 Et son espiét vait li ber palmeiant,
Contre le ciel vait Vamore tornant, — la more
Laciét en som un gonfanon tot blanc;
Les renges d'or li batent josqu'as mains.

As porz d'Espaigne en est passez Rollanz

Cors at molt gent, le vis cler et ridant.

1160 Et ses compaing après le vait sivant, Et cil de France le claiment a guarant.) Vers Sarrazins reguardet fierement, Et vers Franceis et humle et dolcement.

Si lor at dit un mot corteisement: 1165 « Seignor baron, soéf alez tenant!

Cist paiien vont grant martirie querant.

Encui avrons un eschiec bel et gent,

Nuls reis de France n'out onques si vaillant. »

A cez paroles vont les oz ajostant.

1170 Dist Oliviers: « N'ai cure de parler.
Vostre olifant ne deignastes soner,
Ne de Charlon mie vos nen avez.
Il n'en sét mot, n'i at colpe li ber:
Cil qui la sont ne font mie a blasmer.

1175 Car chevalchiez a quant que vos podez!
Seignor baron, el champ vos retenez!
Por Deu vos pri, en seiiez porpensét
De cols ferir, et receivre et doner.
L'enseigne Charle n'i devons oblider. »

1180 Ad icest mot sont Franceis escridét.

Qui donc odist Monjoie demander,

De vasselage li podust remembrer.

Puis si chevalchent, Deus! par si grant fiertét!

Brochent ad ait por le plus tost aler.

Et Sarrazin nes ont mie dotez.

Frans et paiiens es les vos ajostez.

Li niés Marsilie, il at nom Adelroth,

Tot premerains chevalchet devant l'ost.

1190 De noz Franceis vait disant si mals moz:
« Felon Franceis, hui josterez as noz!

Tradit vos at qui a guarder vos out; Fols est li reis qui vos laissat as porz. Encui perdrat France dolce son los,

1195 Charles li maignes le destre braz del cors. »
Quant l'ot Rollanz, Deus! si grant doel en out!
Son cheval brochet, laisset corre ad esforz;
Vait le ferir li cuens quant que il pout,
L'escut li fraint et l'halberc li desclot.

1200 Trenchet le piz, si li briset les os,
Tote l'eschine li deseivret del dos,
Od son espiét l'anme li jiétet fors,
Empeint le bien, fait li brandir le cors,
(Pleine sa hanste del cheval l'abat mort;

1205 En dous meitiez li at brisiét le col.

Ne laisserat, ço dit, que n'i parolt:

« Oltre, colverz! Charles n'est mie fols,
Ne tradison onques amer ne volt.

Il fist que proz, qu'il nos laissat as porz;

1210 Hui n'en perdrat France dolce son los.
Ferez i, Franc! Nostre est li premiers cols.
Nos avons dreit, mais cist gloton ont tort. »
Uns dus i est, si at nom Falsaron.

Icil ert frédre al rei Marsilion, 1215 Il tint la terre Dathan et Abiron.

Soz ciel nen at plus encriéme felon; Entre les oelz molt out large le front. Grant demi piet mesurer 1 pout hom. Assez at doel, quant vit mort son nevot.

1220 lst de la presse, si se met en bandon, Et si escridet l'enseigne paienor. Envers Franceis est molt contrarios : « Encui perdrat France dolce s'honor! » Ot l' Oliviers, sin at molt grant iror.

- 1225 Le cheval brochet des ories esperons,
  Vait le ferir en guise de baron.
  L'escut li fraint et l'halberc li deront,
  El cors li met les pans del gonfanon,
  Pleine sa hanste l'abat mort des arcons.
- 1230 Guardet a terre, veit gesir le gloton,
  Si li at dit par molt fière raison:
  « De voz menaces, colverz, jo n'en ai soing,
  Ferez i, Franc! car tres bien les veintrons. »
  Monjoie escridet, ço 'st l'enseigne Charlon.
- 1235 Uns reis i est, si at nom Corsablis,
  Barbarins est d'un estrange païs.
  Si apelat les altres Sarrazins:
  « Ceste bataille bien la podons tenir,
  Car de Franceis i at assez petit.
- 1240 Cels qui ci sont devons aveir molt vils:
  Ja por Charlon n'i iert uns sols guariz.
  Or est li jorz quels estovrat morir. »
  Bien l'entendit l'arcevesques Turpins:
  Soz ciel n'at home que tant voeillet hadir.
- 1245 Son cheval brochet des esperons d'or fin, Par grant vertut si l'est alez ferir, L'escut li frainst, l'halberc li desconfist, Son grant espiét parmi le cors li mist, Empeint le bien, que molt le fait brandir,
- 1250 Pleine sa hanste l'abat mort el chemin.
  Guardet a terre, veit le gloton gesir,
  Ne laisserat que n'i parolt, ço dit:
  « Colverz paiiens, vos i avez mentit,
  Charles mes sire nos est guaranz toz dis; ( )
- 1255 Nostre Franceis n'ont talent de fuïr :
  Voz compaignons ferons trestoz restis.
  Novèle mort vos estovrat sofrir.

Digitized by Google

V

Ferez, Franceis, nuls de vos ne s'oblit! Cist premiers cols est nostre, Deu mercit! »

1260. Monjoie (escridet) por le champ retenir. Et Gerins fiert Malprimis de Brigal. Ses bons escuz un denier ne li valt,

Ses bons escuz un denier ne li valt, Tote li fraint la bocle de cristal, L'une meitiét li tornet contreval.

1265 L'halberc li ront entresque a la charn,
Son bon espiét enz el cors li embat.
Li paiiens chiét contreval ad un quat,
L'anme de lui en portet Satanas.

Et ses compaing Geriers fiert l'amirasse, 1270 L'escut li fraint et l'halberc li desmaillet, Son bon espiét li met en la coraille, Empeint le bien, parmi le cors li passet, Que mort l'abat el champ, pleine sa hanste. Dist Oliviers: « Gente est nostre bataille. »

1275 Sanson li dus vait ferir l'almacor,
L'escut li frainst qui 'st ad or et a flors,
Li bons halbers ne li est guaranz prot.
Le coer li trenchet, le feie et le polmon,
Que mort l'abat (cui qu'en peist o cui non)
1280 Dist l'arcevesques: « Cist cols est de baron. »

Et Anseis laisset le cheval corre, Si vait ferir Turgis de Tortelose, L'escut li fraint desoz Foréde bocle, De son halberc li derompit les dobles,

1285 Del bon espiét el cors li met Pariste. A mor c Empeinst le bien, tot le fer li mist oltre. Pleine sa hanste el champ mort le trestornet. Co dist Rollanz: « Cist cols est de prodhome. » Et Engeliers, li Guascoinz de Bordèle.

1290 Son cheval brochet, si li laschet la resne.

Si vait ferir Escremiz de Valterre. L'escut del col li fraint et eschantèlet, De son halberc li rompit la ventaille, Sil fiert el piz entre les dous forcèles, 1295 Pleine sa hanste l'abat mort de la sèle. Après li dist : « Tornét estes a perdre. » Et Otes fiert un paiien, Estorgant, Sor son escut en la pène devant, Que tot li trenchet le vermeil et le blanc. 1300 De son halberc li at romput les pans. El cors li met son bon espiét trenchant, Oue mort l'abat de son cheval corant. Après li dist : « Ja n'i avrez guarant. » Et Berengiers il fiert Estramariz. 1305 L'escut li frainst, l'halberc li desconfist. Son fort espiét parmi le cors li mist, Oue mort l'abat entre mil Sarrazins. Des doze pers li dis en sont ocis: Ne mais que dous n'en i at remés vis. 1310 Co est Chernubles et li cuens Margariz.

### XII.

Margaris brise l'écu et la lance d'Olivier. Roland, dont la lance est aussi en morceaux, tire son épée Durendal, tue Chernuble, et frappe sans relâche sur les Sarrasins; bientôt son haubert et son cheval ruissellent de sang. Olivier tue un païen avec le tronçon de sa lance, puis il tire son épée Hauteclaire, et continue le carnage. Les autres pairs et l'archevêque secondent vaillamment les deux amis. Mais, hélas! que de Français ne reverront plus leur famille, ni Charlemagne qui les attend aux défilés! C'est à bon droit que Ganelon payera plus tard de la vie sa trahison. Pendant ce temps une merveilleuse tempête, accompagnée de tremblement de terre, s'étend sur la France entière. « C'est la fin du monde! » s'écrient les Français épouvantés. Ils ne peuvent savoir : c'est le grand deuil pour la mort de Roland!

Margariz est molt vaillanz chevaliers, Et bels et forz, et isnels et legiers. Le cheval brochet, vait ferir Olivier, L'escut li fraint soz la bocle d'or mier,

1315 Lez le costét li conduist son espiét:

Deus le guarit, qu'el cors ne l'at tochiét.

La hanste froisset, mie n'en abatiét.

Oltre s'en vait, qu'il n'i at destorbier;

Sonet son graisle por les soens raleiier.

1320 La bataille est merveillose et comune.
Li cuens Rollanz mie ne s'asseüret,
Fiert de l'espiét tant com hanste li duret:
A quinze cols fraite l'at et perdude.
Trait Durendal, sa bone espéde nude.

1325 Son cheval brochet, si vait ferir Chernuble, L'helme li fraint ou li charboncle luisent, Trenchet la coife et la cheveledure, Si li trenchat les oelz et la faiture, Le blanc halberc dont la maille est menude,

1330 Et tot le cors tresqu'en la forchedure, Enz en la sèle, qui est ad or batude. El cheval est l'espéde arestedude, Trenchet l'eschine, onc n'i out quis jointure, (Totabat mort el prét sor l'herbe drude.

1335 Après li dist: « Colverz, mar i moüstes,
De Mahomét ja n'i avrez aiude.
Par tel gloton n'iert bataille hui vencude. »
Li cuens Rollanz parmi le champ chevalchet,
Tient Durendal, qui bien trenchet et taillet;

1340 Des Sarrazins lor fait molt grant damage. Qui lui vedist l'un jeter mort sor l'altre, Le sanc tot cler glacier par céle place! 'Sanglent en at et l'halberc et la brace, work.

Ses bons chevals le col et les espalles.

1345 Et Oliviers de ferir ne se target,
Li doze per n'en deivent aveir blasme,
Et li Franceis i fiérent et si chaplent.
Moerent paiien et alquant en i pasment.
Dist l'arcevesques : « Bien ait nostre barnages! »

1350 Monjoie escridet, ço est l'enseigne Charle.

Et Oliviers chevalchet par l'eştorn, sa hanste est fraite, n'en at que un tronçon; Et vait ferir un paiien Malsaron.

L'escut li fraint, qui 'st ad or et a flor,

1355 Fors de la teste li met les oelz ansdous, Et la cervèle li chiét as piez desoz; Mort le trestornet entre set cenz des lor. Puis at ocis Turgin et Estorgos, La hanste briset, s'esclicet josqu'as poinz.

1360 Ço dist Rollanz: « Compaing, que faites vos?

En tel bataille n'ai cure de baston,

Fers et aciers i deit aveir valor.

Ou'st vostre espède qui Halteclère at nom?

D'or est li helz, et de cristal li ponz.

1365 — Ne la puis traire, Oliviers li respont,
Car de ferir ai jo si grant besoing! »
Danz Oliviers trait at sa bone espéde,
Que ses compaing li at tant demandéde,
Et il li at com chevaliers mostréde.

1370 Fiert un paiien, Justin de Val Ferréde, Tote la teste li at parmi sevréde, Trenchet le cors et la broigne safréde, La bone sèle qui ad or est geméde, Et al cheval at l'eschine colpéde,

1375 Tot abat mort devant lui en la préde. Co dist Rollanz: « Or vos receif jo frédre i Por itels cols nos aimet l'emperédre. » De totes parz est Monjoie escridéde.

Li cuens Gerins siét el cheval Sorel,

- 1380 Et ses compaing Geriers en Passe-Cerf.
  Laschent lor resnes, brochent andoi ad ait,
  Et vont ferir un paiien Timozel,
  L'uns en l'escut, et li altre en l'halberc.
  Lor dous espiez enz el cors li ont frait,
- 1385 Mort le trestornent tres enmi un guarèt Ne l'odi dire, ne jo mie nel sai, Li quels d'els dous en fut li plus isnels, Esperveris i fut. li filz Borel: Icel ocist Engeliers de Bordel.
- 1390 Et l'arcevesques lor ocist Siglorel, L'enchantedor, qui ja fut en enfern: Par artimaille l'i conduist Jupiter. Ço dist Turpins: « Icist nos ert forsfaiz. » Respont Rollanz: « Vencuz est li colverz.
- 1393 Oliviers frédre, itel colp me sont bel. »

  La bataille est aduréde endementres,

  Franc et paiien merveillos cols i rendent,

  Fiérent li un, li altre se defendent,

  Et tante hanste i at fraite et sanglente,
  - 1400 Tant gonfanon romput et tante enseigne!
    Tant bon Franceis i perdent lor jovente:
    Ne revedront lor médres ne lor femmes,
    Ne cels de France qui as porz les atendent.
    Charles li maignes en ploret, sis dementet.
  - 1405 De co cui chalt? N'en avront socorance.

    Malvais servise le jorn li rendit Guènes
    Qu'en Sarragoce sa maisniéde alat vendre.
    Puis en perdit et sa vide et ses membres:
    El plait ad Ais en fut jugiez a pendre,

1410 De ses parenz ensembl'od lui tel trente, Qui de morir nen ourent espargnance. La bataille est merveillose et pesant.

Molt bien i fiert Oliviers et Rollanz, Li arcevesques plus de mil cols i rent,

- 1415 Li doze per ne s'en targent nïent, Et li Franceis fiérent comunement. Moerent paiien a miliers et a cenz. Qui ne s'en fuit de mort n'i at guarant : Voeillet o non, tot i laisset son tens.
- 1420 Franceis i perdent lor meillors guarnemenz.

  Ne revedront ne pédres ne parenz,

  Ne Charlemaigne qui as porz les atent.

  En France en at molt merveillos torment:

  Orez i at de toneidre et de vent.
- 1425 Pluie et gresilz desmesurédement.
  Chiédent i foildres et menut et sovent,
  Et terremoete ço i at veirement
  De saint Michiel del Peril josqu'as Sainz,
  De Besençon tresqu'as porz de Guitsant:
- 1430 Nen at recet dont li murs ne cravent.
  Contre midi tenèbres i at granz,
  N'i at clartét, se li ciels nen i fent.
  Hom ne le veit qui molt ne s'espaent.
  Dient plusor: « Co 'st li definemenz,
- 1435 La fin del siècle qui nos est en present. »
  Il ne le ségent, ne dient veir nïent's
  Co 'st la dolor por la mort de Rollant.

# XIII.

Sur cent mille Sarrasins un seul survit (Margaris). Les Français vainqueurs se répandent sur le champ de bataille et reconnaissent les leurs. Mais voilà que Marsile paraît avec sa grande armée divisée en vingt colonnes : sept mille clairons sonnent la « menée. » L'archevêque encourage de nouveau les barons français: « Nous allons mourir, leur dit-il; mais, si vous combattez vaillamment, le paradis sera votre récompense, vous prendrez place aux milieu des bienheureux. » La série des combats singuliers recommence, avec des alternatives de victoires et de défaites. Enfin les païens vaincus prennent la fuite; mais hélas! une partie seulement de la grande armée a donné. Marsile lui-même va entrer en ligne avec une réserve formidable.

Entre les vers 1448 et 1449 plusieurs manuscrits ajoutent deux laisses où il est raconté que Margaris, échappé seul au désastre des siens, s'enfuit vers Marsile, et l'engage à tomber avec ses troupes fraiches sur les Français épuisés par leur propre victoire. Après le vers 1482 les autres manuscrits intercalent aussi plusieurs laisses, qui expliquent que Marsile, pour venir plus facilement à bout des Français, partage ses troupes en deux

corps d'armée qui doivent donner successivement.

Franc ont ferut de coer et de vigor. Paiien sont mort a miliers et a fols. 1440 De cent miliers n'en poedent guarir dous. Dist l'arcevesques : « Nostre home sont molt prot : Soz ciel n'at rei plus en ait de meillors. Il est escrit en la geste Francor Que vassal sont a nostre emperedor. » 1445 Vont par le champ, si requiérent les lor Plorent des oelz, de doel et de tendror. Por lor parenz, par coer et par amor. Li reis Marsilies od sa grant ost lor sort. Marsilies vient parmi une valéde, 1450 Od sa grant ost que il out assembléde,

Car vint eschiéles at li reis anombrédes. Luisent cil helme as piédres d'or gemédes, Et cil escut et cez broignes safrédes. Set milie graisle i sonent la menéde, 1455 Grant est la noise par tote la contréde.

Ço dist Rollanz: « Oliviers, compaing, frédre, Guènes li fel at nostre mort juréde. La tradison ne poet estre celéde, Molt grant venjance en prendrat l'emperédre.

1460 Bataille avrons et fort et aduréde, Onques mais hom tel ne vit ajostéde. Jo i ferrai de Durendal m'espéde, Et vos, compaing, ferrez de Halteclére. En tantes terres les avons nos portédes,

1465 Tantes batailles en avons afinédes!

Male chançon n'en deit estre chantéde. »

Quant Franceis veident que paiiens i at tanz,

De totes parz en sont covert li champ,

Sovent regrétent Olivier et Rollant,

1470 Les doze pers, qu'il lor seient guarant.

Et l'arcevesques lor dist de son semblant :

« Seignor baron, nen alez mespensant!

Por Deu vos pri que ne seiiez fuiant.

Que nuls prozhoem malvaisement n'en chant!

1475 Assez est mielz que morions combatant.
Pramis nos est fin prendrons aditant,
Oltre cest jorn ne serons plus vivant;
Mais d'une chose vos sui jo bien guaranz:
Sainz paredis vos est abandonanz,

1480 As innocenz vos en serez sedant. »
Ad icest mot si s'eshaldissent Franc,
Cel n'en i at Monjoie ne demant.
Un Sarrazin i out de Sarragoce,
De la citét l'une meitiét est soë.

1485 Ço 'st Climborins, qui pas ne fuit por home.

Fidance prist de Guenelon le conte,
Par amistiét l'en baisat en la boche,
Si l'en donat son helme a l'escharboncle.

Terre Maior, co dit, metrat a honte,
1490 L'emperedor si toldrat la corone.
Siét el cheval qu'il claimet Barbamosche,
Plus est isnels qu'esperviers ne aronde;
Brochet le bien, le frein li abandonet,
Si vait ferir Engelier de Guascoigne:

1495 Nel poet guarir ses escuz ne sa broigne!

De son espiét el cors li met l'arrere, la more

Empeint le bien, tot le fer li mist oltre,

Pleine sa hanste el champ mort le trestornet.

Après escridet: » Cist sont bon a confondre.

1500 Ferez, paiien, por la presse derompre! »
Dient Franceis: « Deus! quel doel de prodhome! »

Li cuens Rollanz en apèlet Olivier:
 « Sire compaing, ja est morz Engeliers,
 Nos n'avïons plus vaillant chevalier. »

1505 Respont li cuens: « Deus le me doinst vengier! »
Son cheval brochet des esperons d'or mier:
Tient Halteclére, sanglenz en est l'aciers,
Par grant vertut vait ferir le paiien,
Brandist son colp, et li Sarrazins chiét;

1510 L'anme de lui en portent aversier.

Puis at ocis le duc Alphaïien,
Escababi i at le chief trenchiét,

Set Arabiz i at deschevalchiét:
 Cil ne sont prot jamais por guerreiier.

1515 Co dist Rollanz: « Mes compaing est iriez, Encontre mei fait assez a preisier.
Por itels cols nos at Charles plus chiers. »
A voiz escridet: « Ferez i, chevalier! »
D'altre part est uns paiiens Valdabrons

1520 Icil levat le rei Marsilion, ?
Sire est par mer de quatre cenz drodmonz, ?

N'i at eschipre quis claint se par lui non. Jerusalem prist ja par tradison, Si violat le temple Salomon,

1525 Le patriarche ocist devant les fonz.
Cil out fidance del conte Guenelon,
Il li donat s'espéde a mil mangons.
Siét el cheval qu'il claimet Gramimont,
Plus est isnels que nen est uns falcon;

1530 Brochet le bien des aguz esperons, Si vait ferir le riche duc Sanson, L'escut li fraint et l'halberc li deront, El cors li met les pans del gonfanon, Pleine sa hanste l'abat mort des arcons:

1535 « Ferez, paiien, car tres bien les veintrons! »

Dient Franceis: « Deus! quel doel de baron! »

Li cuens Rollanz, quant il veit Sanson mort,

Podez saveir que molt grant doel en out.

Son cheval brochet, si li cort ad esforz.

1540 Tient Durendal, qui plus valt que fins ors, Si vait ferir le paiien quant qu'il pout Desor son helme qui gemez fut ad or, Trenchet la teste et la broigne et le cors, La bone sèle qui est geméde ad or,

1545 Et al cheval parfondement le dos;
Ambor ocit, qui quel blast ne quil lot,
Dient paiien: « Cist cols nos est molt forz. »
Respont Rollanz: « Ne puis amer les voz,
Devers vos est li orgoelz et li torz. »

D'Afrique i at un African venut,

Ço 'st Malcuidanz li filz al rei Malcut:
Si guarnement sont tot ad or batut,
Contre le ciel sor toz les altres luist.
Siét el cheval qu'il claimet Salt-Perdut,

- 11:55 Beste nen est qui puisset corre a lui.

  Il vait ferir Anseis en l'escut,

  Tot li trenchat le vermeil et l'azur,

  De son halberc li at les pans romput,

  El cors li met et le fer et le fust.
- 1560 Morz est li cuens, de son tens n'i at plus.

  Dient Franceis: « Ber, tant mare te fut! »

  Par le champ vait Turpins li arcevesques.

  Tels coronez ne chantat onques messe,

  Qui de son cors fesist tantes prodéces.
- 1565 Dist al paiien: « Deus tot mal te tramétet!

  Tel as ocis dont al coer me regréte. »

  Son bon cheval i at fait esdemétre,
  Si l' at ferut sor l'escut de Toléte,
  Que mort l'abat el champ sor l'herbe vente.
- 1570 De l'altre part est uns paiiens Grandoignes, Filz Capuel, le rei de Capadoce.
  Siét el cheval que il claimet Marmorie, Plus est isnels que n'est oisels qui volet.
  Laschet la resne, des esperons le brochet,
- 1575 Si vait ferir Gerin par sa grant force,
  L'escut vermeil li fraint, del col li portet,
  Tote sa broigne aproef li at desclose,
  El cors li met tote l'enseigne bloie,
  Que mort l'abat lez une halte roche.
- 1580 Son compaignon Gerier ocit encore, Et Berengier, Guidon de Saint Antoigne; Puis vait ferir un riche duc Austorie, Qui tint Valence et l'honor sor le Rosne: Il l'abat mort, paiien en ont grant joie.
- 1585 Dient Franceis: « Molt dechiédent li nostre. »
  Li cuens Rollanz tint s'espéde sanglente.
  Bien at odit que Franceis se dementent,

Si grant doel at que parmi cuidet fendre;
Dist al paiien: « Deus tot mal te consentet!

1590 Tel as ocis que molt chier te cuit vendre. »
Son cheval brochet, qui de corre contencet;
Qui quel compert, venut en sont ensemble.
Grandoignes fut et prozhoem et vaillanz,

1595 Enmi sa veie at encontrét Rollant.

Anceis nel vit, sil conut veirement
Al fier visage et al cors qu'il out gent,
Et al reguart et al contenement.
Ne poet muder qu'il ne s'en espaent;

1600 Fuïr s'en voelt, mais ne li valt nïent. Li cuens le fiert tant vertuosement, Tresqu'al nasel tot le helme li fent, Trenchet le nés et la boche et les denz, Trestot le cors et l'halberc jazerenc,

1605 De l'orie sèle les dous alves d'argent,
Et al cheval le dos parfondement:
Ambor ocist senz nul recovrement.
Et cil d'Espaigne s'en claiment tuit dolent.
Dient Franceis: « Bien fiert nostre guaranz. »

1610 La bataille est merveillose et hastive, Franceis i fiérent par vigor et par ire, Trenchent cez poinz, cez costez, cez eschines, Cez vestemenz entresque as charz vives : Sor l'herbe verte li clers sans s'en afilet.

1615 Dient paiien: « Nos nel sofrirons mie.

Terre Maior, Mahomét te maldiet!

Sor tote gent est la toë hardide! »

Cel n'en i at qui ne s'escrit: « Marsilies,

Chevalche, reis, besoing avons d'aide! »

1620 La bataille est et merveillose et grant.

Franceis i fiérent des espiez brunissanz.

La vedissez si grant dolor de gent,

Tant home mort et nafrét et sanglent!

L'uns gist sor l'altre et envers et adenz.

1625 Li Sarrazin nel poedent sofrir tant;

Voeillent o non, si guernissent le champ.

Par vive force les enchalciérent Franc.

#### XIV.

Marsile fait sonner tous ses cors et toutes ses trompettes, et s'avance avec ses nouvelles troupes, en tête desquelles chevauche Abime, qui est noir comme de la poix fondue. L'archevêque Turpin, monté sur son cheval de bataille, se précipite sur Abime, et l'abat mort sur la place. Roland, Olivier et tous les autres le secondent de leur mieux. Quatre attaques des Sarrasins sont victorieusement repoussées; mais la cinquième est plus meurtrière: soixante Français seulement y survivent. C'est alors que Roland déclare à Olivier qu'il est disposé à sonner de son cor d'ivoire, de son olifant, pour appeler Charlemagne. Olivier. qui avait donné ce conseil au début de la bataille (vovez page 40), se venge du premier refus de Roland en retournant ironiquement contre lui tous ses arguments, puis il ajoute : « Par ma barbe! si je puis revoir la belle Aude, ma sœur, elle ne sera jamais votre femme. » L'archevêque, qui entend leur dispute, intervient pour les réconcilier : « Au nom de Dieu, leur dit-il, cessez cette querelle. Il est trop tard pour que Charlemagne puisse nous secourir; mais il vaut mieux cependant sonner du cor. Il pourra du moins nous venger, puis il recueillera nos cadavres et les préservera de la voracité des loups, des sangliers et des chiens. » C'est ici le lieu de raconter comment s'était formée, d'après la légende, l'amitié de Roland et d'Olivier. Cette légende nous a été conservée par une chanson de geste moins ancienne que la chanson de Roland, Girard de Vienne. Charlemagne était en guerre avec Girard de Vienne, oncle d'Olivier. Or, pendant le siège de Vienne, Roland eut l'occasion de voir Aude, sœur d'Olivier, et la jeune fille et le héros s'éprirent très vivement l'un de l'autre. Le sort de la guerre avant été remis entre les mains de Roland et d'Olivier, les deux

futurs amis se livrèrent dans une île du Rhône, en face de Vienne, un combat formidable, où ils apprirent à s'estimer. Quand le duel fut interrompu par l'intervention divine, les deux héros se jurèrent une amitié éternelle, et Olivier promit à Roland la main de sa sœur. On sait que cet épisode de la chanson de Girard de Vienne a été imité par Victor Hugo dans une pièce de la Légende des siècles intitulée: « Le mariage de Roland. » Nous trouverons plus loin, dans la chanson de Roland, le récit pathétique de la mort d'Aude (page 135).

Après le vers 1679, les autres manuscrits ont plusieurs laisses qui manquent au manuscrit d'Oxford, et qui présentent

un tableau général de la bataille.

Marsilies veit de sa gent le martirie. Si fait soner ses corz et ses boisines. 1630 Puis si chevalchet od sa grant ost banide. Devant chevalchet uns Sarrazins, Abismes: Ja plus felon n'out en sa compaignie. Taches at males et molt granz felonies. Ne creit en Deu le fil sainte Marie: 1635 Issi est neirs com peiz qui est demise; Plus aimet il tradison et mordrie Ou'il ne fesist trestot l'or de Galice. Onques nuls hom nel vit joér ne ridre. Vasselage at et molt grant estoltie, 1640 Por co est druz al felon rei Marsilie: (Son dragon portet a cui sa gent s'alient) Li arcevesques ne l'amerat ja mie: Com il le vit, a ferir le desidret, Molt queidement le dit a sei medisme : 1645 « Cil Sarrazins me semblet molt herites. Mielz voeil morir que jo ne l'alge ocidre : Onques n'amai codart ne codardie. »

> Li arcevesques comencet la bataille, Siét el cheval qu'il tolit a Grossaille.

1650 Ço ert uns reis qu' ocist en Danemarche.

Li 'destriers est et coranz et adates,

Piez at colpez et les jambes at plates,

Corte la cuisse et la crope bien large,

Lons les costez et l'eschine at bien halte,

1655 Blanche la code et la crignete jalne,
Petite oreille, la teste tote falve:
Beste nen est qui encontre lui alget.
Li arcevesques brochet par vasselage,
Ne laisserat qu'Abisme nen assaillet,

1660 Vait le ferir en l'escut amirable;
Piédres i at, matistes et topazes,
Esterminals et charboncles qui ardent;
Si li tramist li amiralz Galafres,
En Val Metas li donat uns diables;

1665 Turpins i fiert, qui nient ne l'espargnet :

Emprès son colp ne cuit qu'un denier vaillet.

Le cors li trenchet tres l'un costét qu'a l'altre,

Que mort l'abat en une vuide place.

Dient Franceis : « Ci at grant vasselage,

1670 En l'arcevesque est bien la croce salve. »

Li cuens Rollanz apèlet Olivier:

« Sire compaing, sel volez ot<u>rei</u>ier, Li arcevesques est molt bons chevaliers; Nen at meillor en terre desoz ciel,

1675 Bien sét ferir et de lance et d'espiét. »
Réspont li cuens : « Car li alons aidier! »
Ad icest mot l'ont Franc recomenciét.
Dur sont li colp et li chaples est griés,
Molt grant dolor i at de chrestiiens.

4680 Qui puis vedist Rollant et Olivier De lor espédes ferir et chapleiier! Li arcevesques i fiert de son espiét. Cels qu'il ont morz bien les poet hom preisier :

As quatre estorz lor est avenut bien, Li quinz après lor est pesanz et griés. Tuit sont ocis cist Franceis chevalier, Ne mais seissante que Deus at espargniez.

1690 Ainz que il moergent, se venderont molt chier.

Li cuens Rollanz des soens i veit grant perte, Son compaignon Olivier en apèlet : « Sire compaing, por Deu (que vos enhaitet !) Tanz bons vassals vedez gesir par terre,

1695 Plaindre podons France dolce, la bèle,
De tels barons com or remaint deserte.
E! reis amis, que vos ici nen estes!
Oliviers frédre, com le podrons nos faire?
Confaitement li manderons novèles? »

1700 Dist Oliviers: « Jo nel sai coment querre;
Mielz voeil morir que honte en seit retraite. »

Ço dist Rollanz: « Cornerai l'olifant,
Si l'odrat Charles, qui est as porz passauz.

Jo vos plevis, ja retorneront Franc. »

1705 Dist Oliviers: « Vergoigne sereit grant,
Et reproviers a trestoz vos parenz;
Iceste honte durreit al lor vivant.
Quant jol vos dis, n'en fesistes nïent,
Mais nel ferez par le mien lodement.

1710 Se vos cornez, n'iert mie hardemenz.
Ja avez vos ansdous les braz sanglenz. »
Respont li cuens: « Cols i ai fait molt genz. »
Ço dist Rollanz: « Fort est nostre bataille.
Jo cornerai; si l' odrat li reis Charles. »

1715 Dist Oliviers: « Ne sereit vasselages.

Quant jol vos dis, compaing, vos ne deignastes. S'i fust li reis, n'i oüssons damage! Cil qui la sont n'en deivent aveir blasme. » Dist Oliviers: « Par ceste meie barbe!

1720 Se puis vedeir ma gente soror Alde,
Vos ne gerrez jamais entre sa brace. »
Co dist Rollanz: « Por quei me portez ire? »
Et cil respont: « Compaing, vos le fesistes;
Car vasselages par sens nen est folie.

1723 Mielz valt mesure que ne fait estoltie. 
Franceis sont mort par vostre legerie,
Jamais reis Charles de nos n'avrat servise.
Sem credissez, venuz i fust mes sire,
Ceste bataille oussons departide,

4730 O pris o morz i fust li reis Marsilies.
Vostre prodéce, Rollanz, mar la vedimes!
Charles li maignes de vos n'avrat aïde,
N'iert mais tels hom desque al Deu judise.
Vos i morrez, et France en iert honide;

Ainz le vespre iert molt grief la departide. »

Li arcevesques les ot contraleiier.

Le cheval brochet des esperons d'or mier,

Vint tresqu'ad els, sis prist a chasteiier:

1740 « Sire Rollanz, et vos, sire Oliviers, Por Deu vos pri ne vos contraleiiez! Ja li corners ne nos avreit mestier, Mais neporquant si est il assez mielz: Viégnet li reis, si nos podrat vengier,

1745 Ja cil d'Espaigne ne s'en torneront <u>lié</u>t.

Nostre Franceis i descendront a piét,

Troveront nos et morz et detrenchiez,

Leveront nos en bières sor somiers,

Si nos plorront de doel et de pitiét,
1750 Enfodiront en aitres de mostiers:

N'en mangeront ne lou, ne porc, ne chien. »

Respont Rollanz: « Sire, molt dites bien. »

# XV.

A trois reprises, Roland sonne de l'olifant, et avec un si grand effort que sa tempe se rompt, et que le sang jaillit de son front et de sa bouche. On entendit le son du cor à trente lieues. Charlemagne comprend que son neveu est en danger. En vain Ganelon essaye de détourner les soupçons, en vain il traite de craintes d'enfant les inquiétudes de l'empereur, et prétend que Roland doit s'amuser avec ses pairs, qu'aucun ennemi n'aurait osé l'attaquer. Charlemagne fait sonner toutes les trompettes de son armée : les Français descendent de leurs chevaux de voyage, revêtent leurs armures, montent sur leurs destriers, et retournent en toute hâte vers le défilé. Quant à Ganelon, l'empereur le livre à ses cuisiniers, qui lui épilent la barbe et la moustache, le frappent du poing et à coups de bâtons, lui mettent une chaîne au cou comme à un ours, et le jettent ignominieusement sur une bête de somme. Ils le gardèrent ainsi jusqu'au moment de le rendre à Charles pour le jugement. Cependant les Français se hâtent, répondant par teurs sonneries aux appels de l'olifant. Mais ils ne sauraient arriver à temps.

Rollanz at mis l'olifant a sa boche,
Empeint le bien, par grant vertut le sonet.

1755 Halt sont li pui et la voiz est molt longe:
Granz trente lieues l'odirent il respondre.
Charles l'odit et ses compaignes totes;
Go dit li reis: « Bataille font nostre home. »
Et Guenelon li respondit encontre:

1760 « Sel desist altre in semblast grant menconge

1760 « Sel desist altre, ja semblast grant menconge. »
Li cuens Rollanz par peine et par ahan,
Par grant dolor, sonet son olifant.

Parmi la boche en salt fors li clers sans, De son cervel la temple en est rompant.

1765 Del corn qu'il tient l'odide en est molt grant : Charles l'entent, qui est as porz passanz, Naimes l'odit, si l'escoltent li Franc. Ço dist li reis : « Jo oi le corn Rollant. Onc nel sonast, se ne fust combatanz. »

1770 Guènes respont : « De bataille est nïent.

Ja estes vos vielz et floriz et blans,
Par tels paroles vos resemblez enfant.

Assez savez le grant orgoeil Rollant;
Ço est merveille que Deus le soefret tant.

1775 Ja prist il Noples senz le vostre comant;
Fors s'en eissirent li Sarrazin de denz,
Quis combatirent al bon vassal Rollant.
Puis od les èves lavat les prez del sanc;
Por ce le fist ne fust apareissant.

1780 Por un sol liévre vait tot le jorn cornant.

Devant ses pers vait il ore gabant.

Soz ciel n'at gent l'osast requerre en champ.

Car chevalchiez! Por qu' alez arestant?

Terre Maior molt est loinz ça devant. »

1785 Li cuens Rollanz at la boche sanglente,
De son cervel rompude en est la temple;
L'olifant sonet a dolor et a peine.
Charles l'odit, et si Franceis l'entendent.
Co dist li reis: « Cil corz at longe aleine! »

1790 Respont dus Naimes: « Li ber le fait a peine i Bataille i at par le mien escientre. Cil l'at tradit qui vos en roevet feindre. Adobez vos, sí cridez vostre enseigne; Si socorez vostre maisniéde gente!

1795 Assez odez que Rollanz se dementet. »

Li emperédre at fait soner ses cors. Franceis descendent, si adobent lor cors D'halbers et d'helmes et d'espédes ad or. Escuz ont genz et espiez granz et for,

1800 Et gonfanons blans et vermeilz et blois.

Es destriers montent tuit li baron de l'ost:

Brochent ad ait tant com durent li port.

N'i at celui a l'altre ne parolt:

"Se vedissons Rollant ainz qu'il fust morz

« Se vedissons Rollant ainz qu'il fust morz,

1805 Ensembl'od lui i donrions granz cols. »
De co cui chalt? Car demorét ont trop!
Esclarciz est li vespres et li jorz:
Contre soleil reluisent cil adob,
Halberc et helme i jiétent grant flambor,

1810 Et cil escut qui bien sont peint a flors, Et cil espiét, cil orét gonfanon. Li emperédre chevalchet par iror, Et li Franceis dolent et curios. N'i at celui qui durement ne plort,

1815 Et de Rollant sont en molt grant poor Li reis fait prendre le conte Guenelon, Sil comandat as cous de sa maison; Tot le plus maistre en apèlet Besgon: « Bien le me guarde, si come tel felon,

1820 De ma maisniéde at faite tradison. »
Cil le receit, s'i met cent compaignons
De la cuisine, des mielz et des peiors.
Icil li peilent la barbe et les gernons,
Chascuns le fiert quatre cols de son poing,

1823 Bien le batirent a fuz et a bastons; Et si li métent el col un chadeignon, Si l'enchadeignent altresi com un ors, Sor un somier l'ont mis a deshonor. Tant le guardérent quel rendent a Charlon.

1830 Halt sont li pui et tenebros et grant,
Li val parfont et les èves coranz.
Sonent cil graisle et deriédre et devant,
Et tuit rachatent encontre l'olifant.
Li emperédre chevalchet iriédement,
1835 Et li Franceis curios et dolent.

N'i at celui n'i plort et sei dement,

Et prient Deu que guarisset Rollant,

Josque il viégnent el champ comunement;

Ensembl'od lui i ferront veirement.

1840 De ço cui chalt? Car ne lor valt nïent:
Demorent trop, n'i poedent estre a tens.

### XVI.

Pendant que Charlemagne chevauche vers Roncevaux, les soixante derniers combattants de l'arrière-garde se multiplient. Roland pleure la mort de ses compagnons, qui sont tombés par sa faute, puis il se jette de nouveau dans la mêlée avec Olivier. Entre autres exploits, il coupe le poing droit de Marsile et tue son fils. A cette vue cent mille Sarrasins prennent la fuite.

Par grant iror chevalchet Charlemaignes.

Desor sa broigne li gist sa barbe blanche.

Poignent ad ait tuit li baron de France,

1845 N'i at icel qui ne demeint irance

Que il ne sont a Rollant le chataigne,
Qui se combat as Sarrazins d'Espaigne.

Se est bleciez, ne cuit qu' anme i remaignet.

Deus! quels seissante i at en sa compaigne!

1850 Onques meillors n'en out reis ne chataignes.

Rollanz reguardet es monz et es lariz.

De cels de France i veit tanz morz gesir

Et il les ploret com chevaliers gentilz : « Seignor baron, de vos ait Deus mercit!

1855 Totes voz anmes otreit il paredis!
En saintes frors il les facet gesir!
Meillors vassals de vos onques ne vi.
Si longement toz tens m'avez servit,
Ad oes Charlon si granz païs conquis!

1860 Li emperédre tant mare vos nodrit!

Terre de France, molt estes dolz païs,
Hui desertez a tant rubeste essil!

Baron Franceis, por mei vos vei morir,
Jo ne vos puis tenser ne guarantir.

1865 Aiut vos Deus, qui onques ne mentit! Oliviers, frédre, vos ne dei jo faillir; De doel morrai, s'altre ne m'i ocit. Sire compaing, alons i referir! »

Li cuens Rollanz el champ est repaidriez.

1870 Tient Durendal, come vassals i fiert:
Faldron del Pui i at parmi trenchiét,
Et vint et quatre de toz les mielz preisiez;
Jamais n'iert hom plus se voeillet vengier.
Si com li cers s'en vait devant les chiens,

Dist l'arcevesques: « Assez le faites bien! Itel valor deit aveir chevaliers,
Qui armes portet et en bon cheval siét;
En la bataille deit estre forz et fiers,

1880 O altrement ne valt quatre deniers,
Moignes deit estre en un de cez mostiers,
Si preierat toz jorz por noz pechiez. »
Respont Rollanz: « Ferez, nes espargniez! »
Ad icest mot l'ont Franc recomenciet.

1885 Molt grant damage i out de chrestiiens,

Hom qui ço sét que ja n'avrat prison, En tel bataille fait grant defension: Por co sont Franc si fier come leon. Les vos Marsilie en guise de baron, 1890 Siét el cheval qu'il apèlet Gaignon. Brochet le bien, si vait ferir Bevon, Icil ert sire de Belne et de Dijon: L'escut li fraint et l'halberc li deront, Que mort l'abat senz altre desfacon. 1895 Puis at ocis Ivorie et Ivon. Ensembl'od els Gerart de Rossillon. Li cuens Rollanz ne li est guaires loinz. Dist al paiien: « Damnes Deus mal te doinst! A si grant tort m'ociz mes compaignons, 1900 Colp en avras, ainz que nos departions, Et de m'espéde encui savras le nom. » Vait le ferir en guise de baron, Trenchiét li at li cuens le destre poing. Puis prent la teste de Jorfaleu le blont;

1905 Icil ert filz al rei Marsilion.

Paiien escrident: « Aiude nos, Mahom!
Li nostre deu, vengiez nos de Charlon!
En ceste terre nos at mis tels felons,
Ja por morir le champ ne guerpiront. »

1910 Dist l'uns a l'altre: « E! car nos en fuions! »

Ad icest mot tel cent milie s'en vont, Qui ques rapelt, ja n'en retorneront.

# XVII.

Mais il reste encore cinquante mille nègres d'Ethiopie, aux grands nez et aux larges oreilles. Ils sont commandés par le calife, oncle de Marsile, celui-la même qui, d'après le récit de Ganelon (voyez le résumé VIII), avait du faire naufrage avec toute

sa flotte, « Nous sommes perdus! s'écrie Roland. Mais nous vendrons chèrement notre vie, et, quand l'empereur arrivera sur le champ de bataille, il trouvera quinze cadavres de païens contre un des notres! » Olivier tue le calife, qui vient de lui percer la poitrine d'un coup de lance. Se sentant blessé à mort, il se jette au milieu des Sarrazins, dont il fait grand carnage. Puis il appelle Roland à son aide. Quand Roland voit le sang qui coule de la poitrine de son ami, il se pâme de douleur sur son cheval. Olivier, aveuglé par le sang, prend Roland pour un Sarrazin, et lui brise le heaume d'un coup d'épée. Heureusement il n'atteint pas la tête : « Mon ami. l'avez-vous fait exprès? lui dit Roland. Je suis Roland, celui qui vous aime tant. - Je vous entends parler, répond Olivier, mais je ne vous vois point. Je vous ai frappé : pardonnezmoi. » Il descend de cheval, se couche à terre, fait son mea culpa, et meurt en priant Dieu pour la France et pour son ami. Roland se pâme de douleur sur son cheval : ses étriers seuls l'empêchent de tomber.

De co cui chalt? Se fuiz s'en est Marsilies. Remés i est ses oncles l'algalifes. 1915 Qui tint Cartagene, Alferne, Garmalïe. Et Ethiope, une terre maldite: La neire gent en at en sa baillie: Granz ont les nés et lédes les odides. Et sont ensemble plus de cinquante milie. 1920 Icil chevalchent fierement et ad ire. Puis si escrident l'enseigne paienide. Co dist Rollanz: « Ci recevrons martirie, Et or sai bien n'avons guaires a vivre. Mais tot seit fel chier ne se vendet primes! 1925 Ferez, seignor, des espédes forbides! Si chalengiez et voz morz et voz vides. Que dolce France par nos ne seit honide! Quant en cest champ vendrat Charles mes sire. De Sarrazins vedrat tel discipline,

1930 Contre un des noz en troverat morz quinze : Ne laisserat que nos ne benediet. »

Quant Rollanz veit la contredite gent, Qui plus sont neir que nen est adremenz, Ne n'ont de blanc ne mais que sol les denz,

1935 Ço dist li cuens: « Or sai jo veirement Que hui morrons par le mien escïent. Ferez, Franceis! car jol vos recomant. » Dist Oliviers: « Dehait ait li plus lenz! » Ad icest mot Franceis se fiérent enz.

1940 Quant paiien vidrent que Franceis i out poi, Entr'els en ont et orgoeil et confort. Dist l'uns a l'altre : « Li emperédre at tort. » Li algalifes sist sor un cheval sonc? Brochet le bien des esperons ad or,

1945 Fiert Olivier deriédre enmi le dos:
Le blanc halberc li at desclos el cors,
Parmi le piz son espiét li mist fors.
Et dit après: « Un colp avez pris fort.
Charles li maignes mar vos laissat as povz;
1950 Tort nos at fait, nen est dreiz qu'il s'en lot.

Car de vos sel ai bien vengiét les noz... »

Oliviers sent que a mort est feruz.

Tient Balteclère, dont li aciers fut bruns,
Fiert l'algalife sor l' helme ad or agut.

1955 Et flors et piedres en acraventet jus, Trenchet la teste d'ici qu'as denz menuz, Brandist son colp, si l'a mort abatut. Et dist après : « Païens, mal aies tu l' Iço ne di Charles n'i ait perdut;

1960 Ne a moilifier n'a dame qu'as vedut N'en vanteras, el règne dont tu fus, Vaillant denier que m'i aies tolut, Ne fait damage ne de mei ne d'altrui. » Après escridet Rollant qu'il li aiut.

-1965Oliviers sent qu'il est a mort nafrez. De lui vengier jamais ne li iert sez; En la grant presse or i fiert come ber. Trenchet cez hanstes et cez escuzaboclers. Et piez et poinz, espalles et costez.

1970 Qui lui vedist Sarrazins desmembrer, Un mort sor altre a la terre jeter, De bon vassal li podust remembrer. L'enseigne Charle n'i volt mie oblider. Monjoie escridet et haltement et cler.

1975 Rollant apèlet son ami et son per : « Sire compaing, a mei car vos jostez. A grant dolor ermes hui desevrét. » Rollanz reguardet Olivier al visage. Teinz fut et pers, descolorez et pales,

1980 Li sans toz clers parmi le cors li raiet, Encontre terre en chiédent les esclaches : « Deus! dist li cuens, or ne sai jo que face. Sire compaing, mar fut vostre barnages! Jamais n'iert hom qui ton cors contrevaillet.

1985 E! France dolce, com hui remandras guaste De bons vassals, confondude et chadeite ! Li emperédre en avrat grant damage. » Ad icest mot sor son cheval se pasmet.

Es vos Rollant sor son cheval pasmét, 1990 Et Olivier qui est a mort nafrez. Tant at saigniét li oeil li sont troblét : Ne loinz ne près ne poet vedeir si cler Que reconoisset nisun home mortel. Son compaignon, com il l'at encontrét,

1995 Sil fiert amont sor l'helme ad or gemét

Tot li detrenchet d'ici que al nasel, Mais en la teste ne l'at mic adesét. Ad icel colp l'at Rollanz reguardét, Si li demandet dolcement et soéf:

2000 « Sire compaing, faites le vos de grêt?

Co 'st ja Rollanz, qui tant vos soelt amer.

Par nule guise ne m'avez desfidét.'. »

Dist Oliviers: « Or vos oi jo parler;

Jo ne vos vei, veiet vos damnes Deus!

2005 Ferut vos ai. Car le me pardonez! »
Rollanz respont: « Jo n'ai nïent de mel.
Jol vos pardoins ici et devant Deu. »
Ad icel mot l'uns a l'altre at clinét;
Par tel amor(es les vos) desevrez.

2010 Oliviers sent que la mort molt l'angoisset.
Andoi li oeil en la teste li tornent,
L'odide pert et la vedude tote.
Descent a piét, a la terre se colchet.
D'hores en altres si reclaimet sa colpe,

2015 Contre le ciel ambesdous ses mains jointes, Si priet Deu que paredis li doinset, Et benediet Charlon et France dolce, Son compaignon Rollant desor toz homes. Falt li li coers, li helmes li embronchet,

2020 Trestoz li cors a la terre li jostet.

Morz est li cuens, que plus ne se demoret.

Rollanz li ber le ploret, sil doloset;

Jamais en terre n'odrez plus dolent home.

Li cuens Rollanz quant mort vit son ami

2025 Gesir adenz, contre orient son vis,

Molt dolcement a regreter le prist:

« Sire compaing, tant mar fustes hardiz!

Ensemble avons estét et anz et dis:

Nem fesis mal, ne jo nel te forsfis.

2030 Quant tu iés morz, dolor est que jo vif. »
Ad icest mot se pasmet li marchis
Sor son cheval qu' hom claimet Veillantif.
Afermez est a ses estreus d'or fin;
Quel part qu'il alt, ne poet mie chadir.

### XVIII.

Quand Roland revient à lui, de toute son arrière-garde l'archevêque Turpin et Gautier de l'Hum sont seuls vivants. Gautier est descendu de la montagne où il avait été posté (voyez le résumé VIII) et où il a perdu tous ses hommes. Les trois héros font encore des prodiges de valeur. Mille Sarrazins à pied et quarante mille à cheval n'osent les approcher et les combattent de loin avec leurs armes de trait. Bientôt Gautier succombe, et l'archevêque, son écu percé, son heaume brisé, son haubert rompu, a son cheval tué sous lui, et tombe avec une blessure à la tête et quatre lances dans le corps. Il se relève, tire son épée et continue la lutte. Quand Charlemagne arriva sur le champ de bataille, il trouva quatre cents cadavres de Sarrazins autour de Turpin. C'est ce que raconte saint Gilles, qui écrivit à Laon le récit de la bataille 1.

Entre les vers 2055 et 2056 se place dans les autres manuscrits un récit fait par Gautier de la bataille qu'il a livrée aux

païens sur la montagne.

2035 Ainz que Rollanz se seit aperceüz,
De pasmeison guariz ne revenuz,
Molt granz damages li est apareüz:
Mort sont Franceis, toz les i at perdut,
Senz l'arcevesque et senz Gualtier de l'Hum.

2040 Repaidriez est de la montaigne jus:

1. Les auteurs de chansons de geste cherchaient toujours à faire croire qu'ils empruntaient leurs récits à des histoires authentiques. Saint Gilles qui, en réalité, a vécu sous Charles Martel, est en effet rattaché à la légende de Roncevaux par de vieilles traditions.

A cels d'Espaigne molt s'i est combatuz, Mort sont si home, sis ont paiien venout. Voeillet o non, desoz cez vals s'en fuit, Et si reclaimet Rollant qu'il li aiut:

2045 « E! gentilz cuens, vaillanz hom, ou iés tu?
Onques nen oi poor la ou tu fus.
Ço est Gualtiers, qui conquist Maëlgut,
Li niés Droon al vieil et al chanut.
Por vasselage soleie estre tes druz.

2050 Ma hanste est fraite et perciez mes escuz, Et mes halbers desmaillez et rompuz, Parmi le cors de lances sui feruz. Sempres morrai, mais chier me sui venduz. » Ad icel mot l'at Rollanz entendut:

2055 Le cheval brochet, si vient poignant vers lui.
Rollanz at doel, si fut maltalentis.
En la grant presse comencet a ferir:
De cels d'Espaigne en at jetét morz vint,
Et Gualtiers sis et l'arcevesques cinc.

2060 Dient paiien: « Felons homes at ci! Guardez, seignor, que il n'en algent vif! Tot par seit fel qui nes vait envadir, Et recredanz qui les lairrat guarir! » Donc recomencent et le hu et le cri;

2065 De totes parz les revont envadir.

Li cuens Rollanz fut molt nobles guerriers,

Gualtiers de l'Hum est bien bons chevaliers, Li arcevesques prozhoem et essaiiez. Li uns ne volt l'altre nïent laissier,

2070 En la grant presse i fiérent as paiiens.
Mil Sarrazin i descendent a piét,
Et a cheval sont quarante milier.
Mien escientre, nes osent aproismier:

Il lancent lor et lances et espiez,

2075 Vigres et darz, museraz aguisiez.

As premiers cols i ont ocis Gualtier,

Turpin de Reins tot son escut perciét,

Quassét son helme, si l' ont nafrét el chief,

Et son halberc romput et desmailliét,

2080 Parmi le cors nafrét de quatre espiez.

Dedesoz lui ocident son destrier:

Or est granz doels, quant l'arcevesques chiét.

Turpins de Reins quant se se sent abatut,

De quatre espiez parmi le cors ferut,

2085 Isnelement li ber resaillit sus;

Rollant reguardet, puis si li est coruz,

Et dist un mot: « Ne sui mie vencuz;

Ja bons vassals nen iert vis recreduz. »

Il trait Almace, s'espéde d'acier brun:
2090 En la grant presse mil cols i fiert et plus.
Puis le dist Charles qu'il n'en espargnat nul:
Tels quatre cenz i trovat entorn lui,
Alquanz nafrez, alquanz parmi feruz;
Si out d'icels qui les chiés ont perdut.

2095 Ço dit la geste et cil qui el champ fut, Li ber sainz Gilies, por cui Deus fait vertuz; Et fist la chartre el mostier de Lodun: Qui tant ne sét ne l'at prot entendut.

### XIX.

Roland, couvert de sueur et la tempe brisée, tire encore un faible son de l'olifant pour appeler l'empereur. Charles, qui l'entend, lui répond par soixante mille trompettes. Alors quatre cents paiens se réunissent pour livrer un dernier assaut a Roland avant l'arrivée des secours. Roland se jette au milieu d'eux avec l'archevêque Turpin. Les Sarrasins reculent et les attaquent de loin: ils percent l'écu de Roland, brisent son

haubert, et tuent son cheval sous lui, puis ils prennent la fuite. Il faut remarquer que Roland n'est pas blessé par l'ennemi : « Ils ne l'ont point atteint dans son corps, » dit le texte. Il mourra de la blessure qu'il s'est faite lui-même en sonnant de l'olifant. Ce n'est sans doute pas sans dessein que le poète a préservé ainsi le héros des coups de l'ennemi : dans la légende grecque Achille n'est vulnérable qu'au talon.

Li cuens Rollanz gentement se combat. 2100 Mais le cors at tressudét et molt chalt. En la teste at et dolor et grant mal. Rote at la temple por co que il cornat. Mais saveir volt se Charles i vendrat. Trait l'olifant, fieblement le sonat. 2105 Li emperédre s'estut, si l'escoltat : « Seignor, dist il, molt malement nos vait! Rollanz mes niés hui cest jorn nos defalt: J' oi al corner que guaires ne vivrat. Oui estre i voelt, isnelement chevalzt, 2110 Sonez voz graisles tant que en ceste ost at! » Seissante milie en i cornent si halt. Sonent li mont et respondent li val. Paiien l'entendent, nel tindrent mie en gab; Dit l'uns a l'altre: « Charlon avrons nos ja. » Dient paiien : « L'emperédre repaidret : 2115 De cels de France odons soner les graisles. Se Charles vient, de nos i avrat perte. Se Rollanz vit, nostre guerre novèlet. Perdut avons Espaigne nostre terre. » 2120 Tel quatre cent s'en assemblent ad helmes, Et des meillors qui el champ poedent estre : A Rollant rendent un estorn fort et pesme. Or at li cuens endreit sei molt que faire. Li cuens Rollanz, quant il les veit venir.

2125 Tant se fait forz et fiers et maneviz,
Nes recredrat tant com il serat vis.
Siét el cheval qu'hom claimet Veillantif.
Brochet le bien des esperons d'or fin,
En la grant presse les vait toz envadir,

2130 Ensembl'od lui l'arcevesques Turpins.

Dist l'uns a l'altre: « Ça vos traiiez, ami!

De cels de France les corz avons odit;

Charles repaidret, li reis podestedis. »

Li cuens Rollanz onques n'amat codart,

2135 Ne orgoillos n' home de male part,
Ne chevalier s'il ne fust bons vassals.
Et l'arcevesque Turpin en apelat:
« Sire, a piét estes, et jo sui a cheval.
Por vostre amor ici prendrai estal:

2140 Ensemble avrons et le bien et le mal, Ne vos lairrai por nul home de charn. Encui rendrons a paiiens cest assalt: Li meillor colp cil sont de Durendal. » Dist l'arcevesques: « Fel seit qui n'i ferrat!

2145 Charles repaidret, qui bien nos vengerat. »
Dient paiien: « Si mare fumes nét!
Com pesmes jorz nos est hui ajornez!
Perdut avons noz seignors et noz pers.
Charles repaidret od sa grant ost, li ber.

2150 De cels de France odons les graisles clers, Grant est la noise de Monjoie escrider. Li cuens Rollanz est de tant grant fiertét, Ja n'iert vencuz por nul home charnel. Lançons a lui, puis sil laissons ester! »

2155 Et il si firent : darz et vigres assez, Espiez et lances, museraz empenez; L'escut Rollant ont frait et éstroét, Et son halberc remput et desafrét, Mais enz el cors ne l'ont mie adesét. 2160 Veillantif ont en trente lious nafrét, Desoz le conte si l'i ont mort jetét. Paiien s'en fuient, puis sil laissent ester; Li cuens Rollanz a piét i est remés.



Privé de son cheval, Roland ne peut poursuivre les païens. Il donne ses soins à Turpin, délace son heaume, enlève son haubert, et bande ses plaies; puis il le presse contre sa poitrine et le couche doucement sur l'herbe. Alors, avec son assentiment, il va chercher les cadavres des barons français et les apporte près de lui pour qu'il les bénisse. Brisé par cet effort et par la douleur, Roland tombe évanoui, et l'archevêque, qui veut aller chercher de l'eau pour le secourir, sent à son tour le cœur lui manquer. Quand Roland revient à lui, il assiste aux derniers moments de Turpin.

Dans la laisse qui commence au vers 2184, il manque vraisemblablement deux vers, qui ajoutaient Ive, Ivoire et Engelier de Gascogne à l'énumération des barons morts trouvés par Roland.

Paiien s'en fuient corroços et iriét,
2165 Envers Espaigne tendent de l'espleitier.
Li cuens Rollanz nes at donc enchalciez;
Perdut i at Veillantif son destrier:
Voeillet o non, remés i est a piét.
A l'arcevesque Turpin alat aidier,
2170 Son helme ad or li deslaçat del chief,
Si li tolit le blanc halberc legier,
Et son blialt li at tot detrenchiét,
En ses granz plaies des pans li at fichiét.
Contre son piz puis si l'at embraciét,
2175 Sor l'herbe verte puis l'at soéf colchiét.
Molt dolcement li at Rollanz preiiét:

« E! gentilz hom, car me donez congiét: Noz compaignons, que oumes tant chiers, Or sont il mort, nes i devons laissier,

2180 Jos voeil aler et querre et entercier,
Dedevant vos joster et enrengier. »
Dist l'arcevesques : « Alez et repaidriez.
Cist chans est vostre, la mercit Deu! et miens. »
Rollanz s'en tornet, par le champ vait tot sols.

2185 Cerchet les vals et si cerchet les monz.
Trovat Gerin, Gerier son compaignon,
Et si trovat Berengier et Oton,
Iloec trovat Anseïs et Sanson,
Trovat Gerart le vieil de Rossillon.

2190 Par un et un i at pris les barons,
A l'arcevesque en est venuz atot,
Sis mist en reng dedevant ses genoilz.
Li arcevesques ne poet muder n'en plort,
Liévet sa main, fait sa benedicon.

2195 Après at dit: « Mare fustes, seignor!
Totes voz anmes ait Deus li glorios!
En paredis les métet en saintes flors!
La meie mort me rent si angoissos,
Ja ne vedrai le riche emperedor. »

Rollanz s'en tornet, le champ vait recerchier.
Son compaignon at trovét Olivier,
Contre son piz estreit l'at embraciét.
Si com il poet a l'arcevesque en vient.
Sor un escut l'at as altres colchiét;

2205 Et l'arcevesques l'at asols et seigniét.
Idonc agriéget li doels et la pitiét.
Ço dit Rollanz : « Bels compaing Oliviers,
Vos fustes filz al riche duc Reinier,
Qui tint la marche de Gènes et Rivier.

2210 Por hanste fraindre, por escuz peceiier,
Por orgoillos et veintre et esmaiier,
Et por prozhomes tenir et conseillier,
Et por glotons et veintre et esmaiier,
En nule terre n'out meillor chevalier. »

2215 Li cuens Rollanz, quant il veit morz ses pers,
Et Olivier qu'il tant podeit amer,
Tendror en out, comencet a plorer.
En son visage fut molt descolorez;
Si grant doel out que mais ne pout ester :

2220 Voeillet o non, a terre chiét pasmez.

Dist l'arcevesques: « Tant mare fustes, ber! »

Li arcevesques, quant vit pasmer Rollant,

Donc out tel doel, onques mais n'out si grant

Tendit sa main, si at pris l'olifant:

2225 En Rencesvals at une ève corant,
Aler i volt, sin donrat a Rollant.
Son petit pas s'en tornet chancelant,
Il est si fiébles qu'il ne poet en avant,
N'en at vertut, trop at perdut del sanc;

2230 Ainz qu' hom alast un sol arpent de champ, Falt li li coers, si est chadeiz avant : La soë mort le vait molt angoissant. Li cuens Rollanz revient de pasmeison : Sor piez se drécet, mais il at grant dolor.

2235 Guardet aval et si guardet amont;
Sor l'herbe verte, oltre ses compaignons,
La veit gesir le nobilie baron.
Co 'st l'arcevesques, que Deus mist en son nom :
Claimet sa colpe, si reguardet amont,

2240 Contre le ciel ambesdous ses mains joint, Si priet Deu que paredis li doinst. Morz est Turpins el servise Charlon. Par granz batailles et par molt bels sermons Contre paiiens fut toz tens champïon.

2245 Deus li otreit sainte benediçon!

Li cuens Rollanz veit l'arcevesque a terre:
Defors son cors veit gesir la bodèle,
Desoz le front li boillit la cervèle.
Desor son piz, entre les dous forcèles,
2250 Croisiédes at ses blanches mains, les bèles.

Forment le plaint a la lei de sa terre:
« E! gentilz hom, chevaliers de bon aire,
Hui te comant al glorios celeste.
Jamais n'iert hom plus volentiers le servet;

2255 Des les apostles ne fut onc tels prophète Por lei tenir et por homes atraire. Ja la vostre anme nen ait doel ne sofraite! De paredis li seit la porte overte! »

### XXI.

Quand Roland sent qu'il va mourir, il prend d'une main son olifant, de l'autre son épée, s'avance sur la terre d'Espagne plus loin qu'une portée d'arbalète, et gravit un tertre couronné par deux arbres et quatre rochers de marbre. Là il tombe sur l'herbe, évanoui. Un Sarrasin, qui feignait d'être mort, se dresse alors, court vers Roland, le saisit, et essaye de lui enlever son épée. Mais Roland revient à lui, et, d'un coup de son olifant, il fend le heaume et la tête du païen. Puis il s'efforce de briser son épée contre les rochers pour qu'elle ne tombe pas entre les mains des ennemis, après lui avoir servi à faire tant de conquêtes '; mais ce sont les rochers qui se brisent, et Durendal reste intacte. Enfin il va se coucher sous un pin, la tête tournée vers l'Espagne, en conquérant. Il a placé sous lui son olifant et son épée. La mort approche. Roland fait son mea culpa, pleure en pensant à douce France,

<sup>1.</sup> Voyez la note 1 de la page 16.

à sa famille, à Charlemagne, et tend à Dieu son gant droit en signe d'hommage. L'ange Gabriel le reçoit de sa main, puis se joint à Raphaël et à saint Michel pour emporter l'âme du héros en paradis.

Co sent Rollanz que la mort li est près; 2260 Par les oreilles fors li ist li cervels. De ses pers priet a Deu que les apelt, Et puis de lui a l'angele Gabriel. Prist l'olifant, que reproche n'en ait, Et Durendal s'espéde en l'altre main.

2265 Plus qu'arbaleste ne poet traire un quadrel,
 Devers Espaigne en vait en un guarait.
 En som un tertre, desoz dous arbres bels,
 Quatre pedrons i at de marbre faiz :
 Sor l'herbe verte la est chadeiz envers,

2270 Si s'est pasmez, car la mort li est près, Halt sont li pui et molt halt sont li arbre. Quatre pedrons i at luisanz de marbre; Sor l'herbe verte li cuens Rollanz se pasmet. Uns Sarrazins tote veiell'esguardet:

2275 Si se feinst mort, si gist entre les altres;
Del sanc lodat son cors et son visage.
Met sei en piez et de corre se hastet.
Bels fut et forz et de grant vasselage;
Par son orgoeil comencet mortel rage.

2280 Rollant saisit et son cors et ses armes, Et dist un mot : « Vencuz est li niés Charle! Iceste espéde porterai en Arabe. » En cel tirer li cuens s'apercut alques. Co sent Rollanz que s'espéde li tolt.

2285 Ovrit les oelz, si li at dit un mot :

« Mien escrentre, tu n'iés mie des noz! »

Tient l'olifant, qu'onques perdre ne volt :

Sil fiert en l'helme, qui gemez fut ad or, Froisset l'acier et la teste et les os, 2290 Ansdous les oelz del chief li at mis fors, Jus a ses piez si l'at trestornét mort. Après li dit : « Colverz, com fus si os ¿

Que me saisis ne a dreit ne a tort? Ne l'odrat hom ne t'en tiégnet por fol.

2295 Fenduz en est mes olifanz el gros, Ça jus en est li cristals et li ors. » Ço sent Rollanz la vedude at perdude,

Met sei sor piez, quant qu'il poet s'esvertudet; En son visage sa color at perdude.

2300 Dedevant lui at une piédre brune;
Dis cols i fiert par doel et par rancune,
Croist li aciers, ne fraint ne ne s' esgruignet;

Et dist li cuens: « Sainte Marie, aiude! E! Durendal, bone, si mare fustes!

2305 Quant jo n'ai prot, de vos nen ai meins cure!

Tantes batailles en champ en ai vencudes,

Et tantes terres larges escombatudes,

Que Charles tient, qui la barbe at chanude!

Ne vos ait hom qui por altre s'en fuiet!

2310 Molt bons vassals vos at lonc tens tenude;
Jamais n'iert tels en France l'asolude. »
Rollanz ferit el pedron de Sartaigne:
Croist li aciers, ne briset ne n'esgraignet.
Quant il co vit que n'en pout mie fraindre,

2315 A sei medisme le comencet a plaindre :

« E! Durendal, com iés et clére et blanche!

Contre soleil si reluis et reflambes!

Charles esteit es vals de Moriane,

Quant Deus del ciel li mandat par son angele

2320 Qu'il te donast ad un conte chataigne;

Donc la me ceinst li gentilz reis, li maignes. Jo l'en conquis et Anjou et Bretaigne, Si l'en conquis et Peitou et le Maine, Jo l'en conquis Normandie la franche.

2325 Si l'en conquis Provence et Aquitaigne, Et Lombardie et trestote Romaigne, Jo l'en conquis Baivière et tote Flandre, Et Boguerie et trestote Poillaigne, Costantinoble, dont il out la fidance,

2330 Et en Saisoigne fait il ço qu'il demandet; Jo l'en conquis Guales, Escoce, Irlande, Et Engleterre, que il teneit sa chambre; Conquis l'en ai païs et terres tantes, Que Charles tient qui at la barbe blanche!

2335 Por ceste espéde ai dolor et pesance, Mielz voeil morir qu'entre paiiens remaignet. Damnes Deus pédre, n'en laissier honir France! » Rollanz terft en une piédre bise, Plus en abat que jo ne vos sai dire.

2340 L'espéde croist, ne froisset ne ne briset, Contre le ciel amont est resortide. Quant veit li cuens que ne la fraindrat mie, Molt dolcement la plainst a sei medisme : « E! Durendal, com iés bèle et saintisme!

2345 En l'orie pont assez i at reliques :
La dent saint Piédre et del sanc saint Basilie,
Et des chevels mon seignor saint Denise;
Del vestement i at sainte Marie.
Il nen est dreiz que paiien te baillissent,

2350 De chrestiiens devez estre servide.

Ne vos ait hom qui facet codardie!

Molt larges terres de vos avrai conquises,
Que Charles tient, qui la barbe at floride;

Li emperédre en est et ber et riches. »

2355 Co sent Rollanz que la mort le tresprent,
Devers la teste sor le coer li descent;
Desoz un pin i est alez corant,
Sor l'herbe verte s'i est colchiez adenz;
Desoz lui met s'espéde et l'olifant,

2360 Tornat sa teste vers la paiiene gent,
Por co l'at fait que il voelt veirement
Que Charles diet et trestote sa gent
Li gentilz cuens qu'il fut morz conquerant.
Claimet sa colpe et menut et sovent,

2365 Por ses pechiez Deu porofrit le guant.

Co sent Rollanz de son tens n'i at plus.

Devers Espaigne gist en un pui agut,

A l' une main si at son piz batut:

« Deus! meie colpe vers les toës vertuz

2370 De mes pechiez, des granz et des menuz, Que jo ai fait des l'hore que nez fui Tresqu'a cest jorn que ci sui conseüz! » Son destre guant en at vers Deu tendut; Angele del ciel i descendent a lui.

2375 Li cuens Rollanz se jut desoz un pin,
Envers Espaigne en at tornét son vis,
De plusors choses a remembrer li prist:
De tantes terres come li ber conquist,
De dolce France, des homes de son lign,

2380 De Charlemaigne, son seignor, quil nodrit.

Ne poet muder n'en plort et ne sospirt.

Mais lui medisme ne volt métre en oblit,

Claimet sa colpe, si priet Deu mercit:

« Veire paterne, qui onques ne mentis,

2385 Saint Lazaron de mort resurrexis, Et Danïel des leons guaresis, Guaris de mei l'anme de toz perilz
Por les pechiez que en ma vide fis! »
Son destre guant a Deu en porofrit,
2390 Sainz Gabriel de sa main li at pris.
Desor son braz teneit le chief enclin,
Jointes ses mains est alez a sa fin.
Deus li tramist son angele cherubin,
Et avoec lui saint Michiel del Peril;
2395 Ensemble od els sainz Gabriel i vint:
L'anme del conte portent en paredis.

XXII.

Représaille.

Charlemagne arrive sur le champ de bataille de Roncevaux et déplore la mort de ses douze pairs. Mais le duc Naimes lui montre dans le lointain la poussière soulevée par les Sarrasins en fuite. Il se lance à leur poursuite, laissant à Roncevaux quatre de ses barons avec mille chevaliers pour garder les morts. Comme le soir approche, l'empereur prie Dieu d'arrêter le soleil, et l'ange qui a coutume de parler avec lui vient lui annoncer que sa prière est exaucée. A la faveur du jour prolongé, il atteint les Sarrasins, les bat, et les pousse dans l'Ebre, où un grand nombre se noient. Alors il descend de cheval et se prosterne à terre pour remercier Dieu. Quand il se relève, le soleil est couché. Il est trop tard pour retourner à Roncevaux: on campe où on se trouve. On enlève les selles et · les freins des chevaux qu'on lâche ensuite dans les prés. Les hommes dorment sur la terre : cette nuit-là on ne fit pas le guet.

Morz est Rollanz, Deus en at l'anme es ciels.
Li emperédre en Rencesvals parvient:
Il nen i at ne veie ne sentier,
2400 Ne vuide terre ne alne ne plein piét,
Que il n'i ait o Franceis o paiien.
Charles escridet: « Ou estes vos bels niés?

Ou 'st l'arcevesques et li cuens Oliviers Ou est Gerins et ses compaing Geriers?

2405 Ou est Oton et li cuens Berengiers, Ive et Ivories, que j'aveie tant chiers Qu'est devenuz li Guascoinz Engeliers, Sanson li dus et Anseïs li fiers? Ou est Gerarz de Rossillon li vielz.

2410 Li doze per qu' aveie ci laissiét? »

De ço cui chalt, quant nuls n'en respondiét?

« Deus, dist li reis, tant me puis esmaiier ✓

Que jo ne fui a l'estorn comencier! »

Tiret sa barbe com hom qui est iriez.

2415 Plorent des oelz si baron chevalier, Encontre terre se pasment vint milier, Naimes li dus en at molt grant pitiét. Il nen i at chevalier ne baron Que de pitiét molt durement ne plort;

2420 Plorent lor filz, lor frédres, lor nevoz, Et lor amis et lor liges seignors; ? Encontre terre se pasment li plusor. Naimes li dus d'iço at fait que proz, Toz premerains l'at dit l'emperedor:

2425 « Guardez avant de dous lieues de nos!

Vedeir podez les granz chemins poldros,

Qu' assez i at de la gent paienor.

Car chevalchiez! vengiez ceste dolor! »

« E Deus! dist Charles, ja sont il la si loinz.

2430 Consentez mei et dreiture et honor!

De France dolce m'ont tolude la flor. »

Li reis comandet Geboïn et Oton,

Tedbalt de Reins et le conte Milon:

« Guardez le champ et les vals et les monz,

2135 Laissiez les morz tot issi com il sont,

Que n'i adeist ne beste ne leon, Ne n'i adeist escudiers ne garçon! Jo vos defent que n'i adeist nuls hom, Josque Deus voeillet qu' en cest champ reveignons. »

2440 Et cil respondent dolcement par amor :
« Dreiz emperédre, chiers sire, si ferons. »
Mil chevaliers i retiénent des lor.

Li emperédre fait ses graisles soner, Puis si chevalchet od sa grant ost li ber.

- 2445 De cels d'Espaigne ont les escloz trovez, Tiénent l'enchalz, tuit en sont comunel. Quant veit li reis le vespre decliner, Sor l'herbe verte descent enmi un prét, Colchet s'a terre, si priet damne Deu
- 2450 Que le soleil facet por lui ester, La nuit targier et le jorn demorer. Es li un angele qui od lui soelt parler, Isnelement si li at comandét : « Charles, chevalche! car tei ne falt clartét.
- 2455 La flor de France as perdut, ço sét Deus;
  Vengier te poez de la gent criminel. »
  Ad icel mot l'emperédre est montez.
  Por Charlemaigne fist Deus vertuz molt granz;
  Car li soleilz est remés en estant.
- 2460 Paiien s'en fuient, bien les enchalcent Franc,
  El Val Tenèbres la les vont ataignant;
  Vers Sarragoce les enchalcent ferant,
  A cols pleniers les en vont ocidant,
  Tolent lor veies et les chemins plus granz.
- 2465 L'ève de Sèbre éle lor est devant;
  Molt est parfonde, merveillose et corant,
  Il n'i at barge ne drodmont ne chalant.
  Paiien reclaiment un lor deu Tervagan,

Puis saillent enz, mais il n'i ont guarant.

2470 Li adobét en sont li plus pesant,
Envers le font s'en tornérent alquant,
Li altre en vont encontreval flotant;
Li mielz guarit en unt baüt itant,
Tuit sont neiiét par merveillos ahan.

2475 Franceis escrident: « Mar vedistes Rollant! »
Quant Charles veit que tuit sont mort paiien,
Alquant ocis et li plusor neiiét,
Molt grant eschiec en ont si chevalier,
Li gentilz reis descenduz est a piét,

2480 Colchet s' a terre, sin at Deu graciiét.
 Quand il se drécet, li soleilz est colchiez.
 Dist l'emperédre : « Tens est de l'herbergier,
 En Rencesvals est tart del repaidrier.
 Nostre cheval sont las et enoiiét :

2485 Tolez les sèles, les freins qu'il ont es chiés, Et par cez prez les laissiez refreidier. » Respondent Franc : « Sire, vos dites bien. » Li emperédre at prise sa herberge;

Franceis descendent entre Sèbre et Valterre.

2490 A lor chevals ont toleites les sèles,
Les freins ad or lor métent jus des testes,
Livrent lor prez, assez i at fresche herbe,
D'altre conreit ne lor poedent plus faire.
Qui molt est las il se dort contre terre.

2495 Icéle nuit n'ont onques eschalguaite.

#### XXIII.

L'empereur s'est couché tout armé dans un pré, son épée Joyeuse à a son côté. Il se lamente à la pensée de Roland, d'Olivier, des douze pairs, qui ont succombé à Roncevaux, puis il s'endort de lassitude. Tous les Français dorment aussi dans les prés; les chevaux ne peuvent plus se tenir debout, et broutent tout couchés. Dieu envoie près de Charlemagne l'ange Gabriel, qui passe la nuit à son chevet et lui donne deux visions successives : l'une est un présage de bataille, l'autre montre par avance les principaux incidents du jugement de Ganelon. Dans la première, une effroyable tempête enflamme et brise les armes et les écus des Français, et une légion de bêtes sauvages se précipite sur eux; puis un grand lion sort d'une forêt et lutte corps à corps avec l'empereur. Dans la seconde, Charlemagne se voit à Aix-la-Chapelle, où il tient un ours enchainé, lorsque d'autres ours, au nombre de trente, viennent réclamer leur parent; puis un lévrier s'attaque à l'un d'eux, au plus grand, et une lutte acharnée s'engage. - On se rappelle que Charlemagne a déjà eu un songe semblable dans la nuit qui a précédé l'organisation de l'arrière-garde (voyez le résumé VIII).

Li emperédre s'est colchiez en un prét.
Son grant espiét met a son chief li ber;
Icéle nuit ne se volt desarmer,
Si at vestut son blanc halberc safrét,
2500 Laciét son helme qui est ad or gemez,
Ceinte Joiose, onques ne fut sa per,
Qui chascun jorn mudet trente clartez.
Assez savons de la lance parler,
Dont Nostre Sire fut en la croiz nafrez;

1. A ce propos, le poète raconte que l'épée de Charlemagne a été appelée Joyeuse en signe de grande joie, à cause du fragment de la sainte lance qui a été enchâssé dans le pommeau. C'est depuis le même jour que le cri de guerre des Français fut : Monjoie!

- 2505 Charles en at l'amore, mercit Deu! En l'orie pont l'at faite manovrer. Por ceste honor et por ceste bontét Li nons Joiose l'espéde fut donez. Baron franceis nel deivent oblider,
- 2510 Ensetgne en ont de Monjoie crider;
  Por ço nes poet nule gent contrester.
  Clére est la nuit et la lune luisant.
  Charles se gist, mais doel at de Rollant,
  Et d'Olivier li peiset molt forment,
- 2515 Des doze pers, de la franceise gent, Qu'en Rencesvals at laissiét morz sanglenz. Ne poet muder n'en plort et nes dement, Et priet Deu qu'as anmes seit guaranz. Las est li reis, car la peine est moltgrant;
- 2320 Endormiz est, ne pout mais en avant.
  Par toz les prez or se dorment li Franc.
  N'i at cheval qui puisset estre en estant :
  Qui herbe voelt il la prent en gisant.
  Molt at apris qui bien conoist ahan.
- 2525 Charles se dort com hom qui 'st travailliez.
  Saint Gabriel li at Deus enveiiét,
  L'emperedor li comandet a guaitier;
  Li angeles est tote nuit a son chief.
  Par avison il li at anonciét
- 2530 Une bataille qui encontre lui iert:
  Senesiance l'en demostrat molt grief.
  Charles guardat amont envers le ciel,
  Veit les toneidres et les venz et les giels,
  Et les orez, les merveillos tempiers.
- 2535 Et fous et flambe i est apareilliez, Isnelement sor tote sa gent chiét: Ardent cez hanstes de fraisne et de pomier,

Et cil escutjosqu'as bocles d'or mier, Froissent cez hanstes de cez trenchanz espiez,

2540 Croissent halberc et cil helme d'acier.
En grant dolor i veit ses chevaliers.
Ors et leupart les voelent puis mangier;
Serpenz et guivres, dragons et aversiers,
Grifons i at plus de trente miliers:

2545 Nen i at cel a Franceis ne se jiét. Et Franceis crident : « Charlemaignes, aidiez ! » Li reis en at et dolor et pitiét, Aler i voelt, mais il at destorbier : Deyers un gualt uns granz leon li vient,

2550 Molt par ert pesmes et orgoillos et fiers;
Son cors medisme i assalt et requiert.
Prènent s'a braz andoi por i luitier;
Mais ço ne sét quels abat ne quels chiét.
Li emperédre ne s'est mie esveilliez.

2335 Après icéle li vient altre avison:
Qu'il ert en France ad Ais ad un pedron,
En dous chadeines si teneit un brohon; france
Devers Ardène vedeit venir trente ors,
Chascuns parolet altresi come hom;

2560 Diseient li: « Sire, rendez le nos!

Il nen est dreiz que il seit mais od vos,
Nostre parent devons estre a socors. »
De son palais vint un veltres le cors,
Entre les altres assaillit le graignor

2565 Sor l'herbe verte oltre ses compaignons.

La vit li reis si merveillos estorn;

Mais co ne sét li quels veint ne quels non.

L'angeles Deu co mostret al baron.

Charles se dort tresqu'al main al cler jorn.

### XXIV.

Cependant Marsile arrive en fuyant jusqu'à Saragosse. Il descend de cheval sous un olivier. A peine il a le temps de remettre à ses sergents son épée, son haubert et son heaume, et de se coucher sur l'herbe: la cruelle blessure qu'il a reçue (voy. page 69) lui fait perdre tout son sang, et il s'évanouit. Autour de lui se presse une foule de païens, sa femme Bramimonde pousse des cris de douleur. Furieux contre leurs dieux (voyez page 1), les païens les insultent, et renversent et brisent leurs idoles. Marsile, ayant repris ses sens, se fait porter dans son palais; la reine continue à se lamenter et à accuser les dieux: « L'émir, ajoute-t-elle, serait un lâche s'il ne venait nous venger. »

2570 Li reis Marsilies s'en fuit en Sarragoce.
Soz une olive est descenduz en l'ombre;
S'espéde rent et son helme et sa broigne,
Sor la verte herbe molt laidement se colchet.
La destre main at perdude trestote,

2575 Del sanc qu'en ist se pasmet et angoisset.

Dedevant lui sa moillier Bramimonde

Ploret et cridet, molt forment se doloset,
Ensembl'od li plus de trente milie home,
Qui tuit maldient Charlon et France dolce.

2580 Ad Apollin corent en une grote,

Tencent a lui, laidement l' despersonent:

« El malvais deus! por quei nos fais tel honte?

Cest nostre rei por quei laissas confondre?

Qui molt te sert, malvais loier l'en dones. »

2585 Puis si li tolent son sceptre et sa corene,
Par mains le pendent desor une colombe,
Entre lor piez a terre le trestornent,
A granz bastons le batent et defroissent.
Et Tervagan tolent son escharboncle,

2590 Et Mahomét enz en un fossét botent, Et porc et chien le mordent et defolent. De pasmeison en est venuz Marsilies. Fait sei porter en sa chambre voltice, Tante color i at peinte et escrite.

2595 Et Bramimonde le ploret la reïne,
Trait ses chevels, si se claimet chaitive.
A l'altre mot, molt haltement s'escridet:
« E! Sarragoce, com iés hui desguarnide
Del gentil rei qui t'aveit en baillie!

2600 Li nostre deu i ont fait felonie,
Qui en bataille hui matin li faillirent.
Li amiralz i ferat codardie,
S'il ne combat a céle gent hardide,
Qui si sont fier n'ont cure de lor vides.

2605 Li emperédre od la barbe floride
Vasselage at et molt grant estoltie:
S'il at bataille, il ne s'en fuirat mie.
Molt est granz doels que nen est qui l'ocidet. »

# XXV.

Si l'on compare la laisse suivante à la première de la chanson, on sera frappé de la ressemblance du ton et de l'allure. Cette laisse paraît être le commencement d'une chanson nouvelle, et il n'est pas impossible, en effet, qu'elle commençat un poème distinct à l'origine de la chanson de Roland, mais qui en était la suite naturelle.

Charlemagne est resté sept ans en Espagne. Dès la première année le roi Marsile a envoyé une lettre à l'émir de Babylone, Baligant, pour solliciter son secours, à défaut duquel il se ferait chrétien et traiterait avec Charlemague. L'émir est très vieux : il vivait déjà du temps de Virgile et d'Homère. Quand il a reçu la lettre de Marsile, il a convoqué les chevaliers de ses quarante royaumes, et a fait préparer sa flotte à Alexandrie. Mais

Babylone est loin, les préparatifs ont été longs: il n'arrivera qu'après Roncevaux. C'est au mois de mai, au premier jour d'été, qu'il quitte le port d'Alexandrie.

Li emperédre par sa grant podestét 2610 Set anz toz pleins at en Espaigne estét; Prent i chastels et alquantes citez. Li reis Marsilies s'en porchacet assez: Al premier an fist ses briés seeler, En Babiloigne Baligant at mandét 2615 (Co 'st l'amiralz li vielz d'antiquitét, Tot sorvesquiét et Virgilie et Homer), En Sarragoce l'alt socorre li ber. Et, s'il nel fait, il guerpirat ses deus, Totes ses idles que il soelt adorer. 2620 Si recevrat sainte chrestïentét. A Charlemaigne se voldrat acorder. Et cil est loinz, si at molt demorét. Mandet sa gent de quarante regnez; Ses granz drodmonz en at fait aprester. 2625 Eschiez et barges et galies et nés; Soz Alixandre at un port joste mer, Tot son navilie i at fait aprester. Co est en mai, al premier jorn d'estét, Totes ses oz at empeintes en mer.

## XXVI.

Le poète nous montre la flotte immense de l'émir Baligant naviguant à toutes voiles. Les innombrables lanternes placées au sommet des mâts jettent la nuit une vive lueur sur la mer, et, quand on arrive en vue des côtes, illuminent toute l'Espagne. La flotte remonte le cours de l'Ebre. Quand on approche de Saragosse, Baligant descend sur la rive avec dix-sept rois et un grand nombre de comtes et de ducs. Il s'arrête au milieu

d'un champ, sous un laurier. On jette sur l'herbe un tapis blanc. on installe sur le tapis un siège d'ivoire; l'émir y prend place, tous les autres restent debout. Baligant, frappant son genou de son gant droit, déclare à ses barons qu'il veut poursuivre Charlemagne jusqu'à Aix-la-Chapelle, et le tuer ou lui faire crier merci. Puis il appelle deux de ses chevaliers, Clarifan et Clarien, et leur remet le bâton et le gant (voyez le résumé III), en les chargeant d'aller à Saragosse pour annoncer son arrivée à Marsile et l'inviter à venir lui rendre hommage. Les messagers arrivent dans la ville; partout ils entendent des cris et des lamentations. Ils descendent de cheval, et montent les degrés du palais en se tenant par le manteau. Après avoir imposé silence aux plaintes de la reine Bramimonde, ils s'acquittent de leur message. Marsile leur répond qu'il est mourant, que son fils a été tué. et qu'il remet sa terre d'Espagne entre les mains de Baligant, pour qu'il la défende contre Charlemagne. Puis il leur donne les clefs de Saragosse.

2630 Granz sont les oz de céle gent averse,
Siglent a fort et nagent et governent.
En som cez maz et en cez haltes vernes.
Assez i at charboncles et lanternes;
La sus amont parjiétent tel luiserne

2635 Que par la nuit la mer en est plus bèle,
Et, com il viénent en Espaigne la terre,
Toz li païs en reluist et esclairet.
Josqu'a Marsilie en parvont les novèles.
Gent paienor ne voelent cesser onques,

2640 Issent de mer, viénent as èves dolces;
Laissent Marbrise et si laissent Marbrose,
Par Sebre amont tot lor navilie tornent.
Assez i at lanternes et charboncles,
Tote la nuit molt grand clartét lor donent.

2645 Ad icel jorn viénent a Sarragoce.

Clers est li jorz et li soleilz luisanz.

Li amiralz est eissuz del chalant:

Espaneliz fors le vait a<u>de</u>strant, Dis et set rei après le vont sivant, 2650 Contes et dus i at bien ne sai quanz. Soz un lorier, qui est enmi un champ,

Sor l'herbe verte jiétent un paille blanc. Un faldestoel i ont mis d'olifant: Desor s'assiét li paiiens Baliganz,

2655 Trestuit li altre sont remés en estant.

Li sire d'els premiers parlat avant:

« Ore m'oilez, franc chevalier vaillant!

Charles li reis, l'emperédre des Frans,

Ne deit mangier, se jo ne li comant.

2660 Par tote Espaigne m'at fait guerre molt grant; En France dolce le voeil aler querant. Ne finerai, en trestot mon vivant, Josqu'il seit morz o tot vis recredanz. » Sor son genoil en fiert son destre guant.

2665 Puis qu'il l'at dit, molt s'en est afichiez Que ne lairrat, por tot l'or desoz ciel, Qu'il n'alt ad Ais, ou Charles soelt plaidier. Si home l'odent, si li ont conseilliét. Puis apelat dous de ses chevaliers,

2670 L'un Clarifan et l'altre Clariien:
« Vos estes fil al rei Maltraïien,
Qui soleit faire messages volentiers.
Jo vos comant qu'en Sarragoce algiez;
Marsilïon de meie part nonciez

2675 Contre Franceis li sui venuz aidier:
Se ja truis ou) molt grant bataille i iert.
Si l'en donez cest guant ad or pleiiét,
El destre poing si li faites chalcier,
Si li portez cest bastoneel d'or mier:
2680 Et a mei viégnet reconoistre son fieu.

En France irai por Charle guerreiier; S'en ma mercit ne se colzt a mes piez Et ne guerpisset la lei de chrestiiens, Jo li toldrai la corone del chief. »

2685 Paiien respondent: « Sire, molt dites bien. »
Dist Baliganz: « Car chevalchiez, baron,
L'uns port le guant, li altre le baston! »
Et cil respondent: « Chiers sire, si ferons. »
Tant chevalchiérent qu' en Sarragoce sont.

2690 Passent dis portes, traversent quatre ponz, Totes les rues ou li borgeis estont. Com il apruisment en la citét amont, Vers le palais odirent grant fremor: Assez i at de la gent paienor,

2695 Plorent et crident, demeinent grant dolor,
Plaignent lor deus Tervagan et Mahom
Et Apollin, dont il mie nen ont.
Dit l'uns a l'altre: « Chaitif! que devendrons?
Desor nos est male confusion,

2700 Perdut avons le rei Marsilion!
Hier li trenchat Rollanz le destre poing.
Nos n'avons mie de Jorfaleu le Blont!
Trestote Espaigne iert hui en lor bandon. »
Li doi message descendent al pedron.

2705 Lor chevals laissent dedesoz une olive:
Doi Sarrazin par les resnes les pristrent.
Et li message par les mantels se tindrent,
Puis sont montét sus el palais haltisme.
Com il entrérent en la chambre voltice,

2710 Par bèle amor malvais salut i firent: « Cil Mahomét qui nos at en baillie, Et Tervagan, Apollin nostre sire, Salvent le rei et guardent la reine! »

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

Dist Bramimonde: « Or oi molt grant folie!
2715 Cist nostre deu sont en recredantise:
En Rencesvals malvaises vertuz firent,
Noz chevaliers i ont laissiét ocidre.
Cest mien seignor en bataille faillirent:
Le destre poing at perdut, n'en at mie.

2720 Si li trenchat li cuens Rollanz li riches. Charles avrat tote Espaigne en baillie. Que deviendrai, dolorose, chaitive? Lasse! que n'ai un home qui m'ocidet! » Dist Clariiens: « Dame, ne parlez tant!

2725 Message somes al paiien Baligant.

Marsilïon, ço dit, serat guaranz:

Si l'en enveiet son baston et son guant.

En Sèbre avons quatre milie chalanz,

Eschiez et barges et galies coranz:

2730 Drodmonz i at ne vos sai dire quanz.
Li amiral est riches et poissanz :
En France irat Charlemaigne querant,
Rendre le cuidet o mort o recredant. »
Dist Bramimonde : « Mar en irat itant!

2735 Plus près d'ici podrez trover les Frans;
En ceste terre at estét ja set anz.
Li emperédre est ber et combatanz,
Mielz voelt morir que ja fuiet de champ.
Soz ciel n'at rei qu'il prist ad un enfant:

2740 Charles ne crient home qui seit vivanz. »
« Laissiez ester, » dit Marsilies li reis.
Dist as messages: « Seignor, parlez a mei.
Ja vedez vos que a mort sui destreiz.
Jo si nen ai fil ne filie ne heir;

2745 Un en aveie, cil fut ocis hier seir. Mon seignor dites qu'il me viégnet vedeir. Li amiralz at en Espaigne dreit, Quite di claim, se il la voelt aveir : Puis la defendet encontre les Franceis.

2750 Vers Charlemaigne li donrai bon conseil, Conquis l'avrat d'hui cest jorn en un meis. De Sarragoce les clés li portereiz. Puis co li dites: n'en irat, s'il me creit. » Et cil respondent: « Sire, vos dites veir. »

2755 Co dist Marsilies: « Charles li emperédre Mort m'at mes homes, ma terre deguastéde, Et mes citez fraites et violédes.

Desor le Sèbre at sa gent adunéde:

Jo ai contét n'at mais que set lieuédes.

2760 L'amirail dites que s'ost seit amenéde;
Par vos li mant bataille i seit jostéde. »
De Sarragoce les clés lor at livrédes.
Li messagier andoi si l'enclinérent,
Prènent congiét, a cel mot s'en tornérent.

## XXVII.

Les deux messagers remettent à Baligant les clefs de Saragosse et lui racontent ce qu'ils ont appris. L'émir donne aussitôt l'ordre à toutes ses troupes de sortir des bateaux et de monter à cheval. Puis, laissant le commandement à un de ses barons, il se dirige à toutes brides vers Saragosse avec une escorte de quatre ducs. Quand il pénètre dans la chambre de Marsile, celui-ci se fait redresser par deux Sarrasins, et présente son gant à l'émir comme symbole du fief d'Espagne qu'il lui remet. Baligant prend le gant et fond en larmes. Mais il ne peut s'attarder. Il remonte à cheval, retourne en toute hâte vers son armée, et se lance avec elle à la poursuite des Français.

2765 Li doi message es chevals sont montét. Isnelement issent de la citét, A l'amirail en vont tot esfredét, De Sarragoce li presentent les clés; Dist Baliganz : « Que avez vos trovét?

2770 Ou est Marsilies que j'aveie mandét? »
Dist Clariiens: « Il est a mort nafrez.
Li emperédre fut hier as porz passer,
Si s'en voleit en dolce France aler;
Par grant honor se fist redreguarder:

2775 Li cuens Rollanz ses niés i fut remés,
Et Oliviers et tuit li doze per,
De cels de France vint milie d'adobez.
Li reis Marsilies s'i combatit li ber.
Il et Rollanz el champ furent jostét,

2780 De Durendal li donat un colp tel
Le destre poing li at del cors sevrét;
Son fil at mort qu'il tant soleit amer,
Et les barons qu'il i out amenét.
Fuiant s'en vint, qu'il n'i pout mais ester

Fuiant s'en vint, qu'il n'i pout mais e<u>ste</u>r : 2785 Li emperédre l'at enchalciét assez. Li reis vos mandet que vos le socorez,

Quite vos claimet d'Espaigne le regnét. » Et Baliganz comencet a penser, Si grant doel at por poi qu'il n'est desvez.

2790 « Sire amiralz, co li dist Clariiens,
En Rencesvals une bataille out hier.
Morz est Rollanz et li cuens Oliviers,
Li doze per, que Charles out tant chiers:
De lor Franceis i at morz vint miliers.

2795 Li reis Marsilies le poing destre i perdiét, Et l'emperédre assez l'at enchalciét. En ceste terre n'est remés chevaliers Ne seit ocis o en Sèbre neilez. Desor la rive sont Franceis herbergiét. 2800 En cest païs nos sont tant aprochiét: Se vos volez, li repaidres iert griés. » Et Baliganz le reguart en at fier, En son corage en est joios et liez.

Del faldestoel se redrécet en piez,

2805 Puis si escridet: « Baron, ne vos targiez, Eissez des nés, montez, si chevalchiez! S'or ne s'en fuit Charlemaigne li vielz, Li reis Marsilies encui serat vengiez: Por son poing destre l'en liverrai le chief. »

Paien d'Arabe des nés se sont eissut,
Puis sont montét es chevals et es muls,
Si chevalchiérent, que fereient il plus?
Li amiralz, qui trestoz les esmut,
Sin apelat Gemalfin, un soen drut:

2815 « Jo te comant, totes mes oz conduis! »
Puis est montez en un soen destrier brun,
Ensembl'od lui en meinet quatre dus.
Tant chevalchat qu'en Sarragoce fut.
Ad un pedron de marbre est descenduz.

2820 Et quatre conte l'estreu li ont tenut.
Par les degrez el palais montet sus,
Et Bramimonde vient corant contre lui;
Si li at dit: « Dolente! si mar fui!
Ad itel honte mon seignor ai perdut! »

2825 Chiét li as piez: l'amiralz la reçut.

Sus en la chambre a doel en sont venut.

Li reis Marsilies, com il veit Baligant,

Donc apelat dous Sarrazins espans:

« Prenez m'as braz, sim dreciez en sedant. »

2830 Al poing senestre at pris un de ses guanz; Ço dist Marsilies: « Sire reis amiralz, Ma terre tote ici quite vos rent, Et Sarragoce et l'honor qu'i Épent. Mei ai perdut et trestote ma gent. »

2835 Et cil respont: « Tant sui jo plus dolenz, Ne puis a vos tenir lonc parlement; Jo sai assez que Charles ne m'atent. Et neporquant de vos receif le guant. » Al doel qu'il at s'en est tornez plorant.

2840 Par les degrez jus del palais descent,
Montet el cheval, vient a sa gent poignant.
Tant chevalchat qu'il est premiers devant;
D'hores ad altres si se vait escridant:
« Venez, paiien, car ja s'en fuient Franc! »

## XXVIII.

Nous avons laissé Charlemagne endormi, après sa victoire. Au petit jour, il se réveille, quitte ses armes, qu'il a gardées toute la nuit, monte à cheval, et se dirige avec ses chevaliers vers Roncevaux. Arrivé sur le champ de bataille, il rappelle aux Français que Roland s'est vanté un jour dans une fête, que, s'il mourait en pays étranger, on trouverait son corps en avant de ceux de tous ses compagnons. L'empereur laisse alors ses chevaliers en arrière, gravit une colline, et, à côté des rochers fendus par Durendal, à l'ombre des deux arbres, il apercoit le corps de son neveu. Il descend de cheval, court vers lui, le saisit dans ses bras, et tombe évanoui. On s'empresse de le relever. Quand il a repris ses sens, il exhale longuement sa douleur, et s'arrache la barbe et les cheveux sous les yeux de l'armée éplorée. Puis, à une sonnerie de cor, sur l'ordre de l'empereur, les Français descendent de cheval et réunissent les cadavres pour les enterrer solennellement : les prêtres donnent l'absoute. On n'emporta que les dépouilles de Roland, d'Olivier et de l'archevêque Turpin, qui furent placées sur trois chars couverts d'étoffes de soie : les trois cœurs étaient dans des cercueils de marbre blanc, et les corps, embaumés, dans des peaux de cerf.

2845 Al matinét, quant primes apert l'albe, Esveilliez est li emperédre Charles. Sainz Gabriel, qui de part Deu le guardet, Liévet sa main, sor lui fait son seignacle. Li reis se drécet, si at rendut ses armes,

2850 Si se desarment par tote l'ost li altre.
Puis sont montét, par grant vertut chevalchent
Cez veies longes et cez chemins molt larges;
Si vont vedeir le merveillos damage
En Rencesvals la ou fut la bataille.

2855 En Rencesvals en est Charles entrez;
Des morz qu'il troevet comencet a plorer.
Dist a Franceis: « Seignor, le pas tenez.
Car mei medisme estoet avant aler,
Por mon nevot que voldreie trover.

2860 Ad Ais esteie ad une feste anvel,
Si se vantérent mi vaillant bacheler
De granz batailles, de forz estorz champels;
D'une raison odi Rollant parler:
Ja ne morreit en estrange regnét

2865 Ne trespassast ses homes et ses pers. Vers lor païs avreit son chief tornét, Conqueramment si finereit li ber. »
Plus qu'hom ne poet un bastoncel jeter, Devant les altres est en un pui montez.

2870 Quant l'emperédre vait querre son nevot, De tantes herbes el prét trovat les flors, Qui sont vermeilles del sanc de noz barons, Pitiét en at, ne poet muder n'en plort. Desoz dous arbres parvenuz est amont,

2375 Les cols Rollant conut en treis pedrons.
Sor l'herbe verte veit gesir son nevot;
Nen est merveille se Charles at iror.
Descent a piét, alez i est plein cors,
Si prent le conte entre ses mains ansdous.

2880 Sor lui se pasmet, tant par est angoissos.

Li emperédre de pasmeison revint. 

Naimes li dus et li cuens Acelins,

Jofreiz d'Anjou et ses frédre Tiedris

Prènent le rei, sil drécent soz un pin. 

—

2885 Guardet a terre, veit son nevot gesir.

Tant dolcement a regreter le prist:

« Amis Rollanz, de tei ait Deus mercit! ×

Onques nuls hom tel chevalier ne vit, ×

Por granz batailles joster et defenir.

2890 La meie honor est tornéde en declin! »
Charles se pasmet, ne s'en pout astenir. —
Charles li reis revint de pasmeison.
Par mains le tiénent quatre de ses barons,
Guardet a terre, veit gesir son nevot:

2895 Cors at gaillart, perdude at sa color, –
Tornez ses oelz, molt li sont tenebros.
Charles le plaint par feit et par amor:
« Amis Rollanz, Deus métet t'anme en flors, –
En paredis, entre les glorios!

2900 Com en Espaigne mar venistes, seignor!
Jamais n'iert jorz de tei n'aie dolor.
Com dechadrat ma force et ma baldor!
Nen avrai ja qui sostiegnet m'honor;
Soz ciel ne cuit aveir ami un sol.

2905 Se j' ai parenz, nen i at nul si prot. »

Trait ses crignels pleines ses mains ansdous.

Cent milie Franc en ont si grant dolor

Nen i at cel qui durement ne plort.

« Amis Rollanz, jo m'en irai en France.

2910 Com jo serai a Lodun en ma chambre, De plusors règnes vendront li home estrange, Demanderont ou est li cuens chataignes; Jo lor dirai qu'il est morz en Espaigne.

A grant dolor tendrai puis mon reialme,

2915 Jamais n'iert jorz que ne plor ne n'en plaigne. »
« Amis Rollanz, prozhoem, jovente bèle,
Com jo serai ad Ais en ma chapèle,
Vendront li home, demanderont novèles;
Jos lor dirai merveilloses et pesmes:

2920 Morz est mes niés, qui tant me fist conquerre! Encontre mei reveleront li Saisne, Et Hongre et Bogre et tante gent averse, Romain, Poillain et tuit cil de Palerne, Et cil d'Afrique et cil de Califerne.

2925 Puis encreistront mes peines et sofraites.
Qui guiderat mes oz a tel podeste,
Quant cil est morz qui toz jorz nos chadèlet?
E! France dolce, com remains hui deserte
Si grant doel ai que jo ne voldreie estre. »

2930 Sa barbe blanche comencet a detraire,
Ad ambes mains les chevels de sa teste.
Cent milie Franc s'en pasment contre terre.

« Amis Rollanz, a tei Deus le mercidet! L'anme de tei en paredis seit mise!

2935 Qui tei at mort, France dolce at honide.
Si grant doel ai que ne voldreie vivre,
De ma maisniéde qui por mei est ocise.
Ço me doinst Deus, li filz sainte Marie,
Ainz que jo viégne as maistres porz de Sizre,

2940 L'anme del cors me seit hui departide!
Entre les lor fust aloéde et mise,
Et ma charn fust delez els enfodide! »
Ploret des oelz, sa blanche barbe tiret,
Et dist dus Naimes : « Or at Charles grant ire. »

2945 « Sire emperédre, ço dist Jofreiz d'Anjou,

Ceste dolor ne demenez tant fort;
Par tot le champ faites querre les noz,
Que cil d'Espaigne en la bataille ont morz:
En un charnier comandez qu'hom les port. »
2950 Co dist li reis: « Sonez en vostre corn. »

2950 Co dist li reis: « Sonez en vostre corn. »
Jofreiz d'Anjou at son graisle sonét.
Franceis descendent, Charles l'at comandél;
Toz lor amis qu'il i ont morz trovét
Ad un charnier sempres les ont portét.

2955 Assez i at evesques et abez,
Moignes, chanoignes, proveidres coronez:
Sis ont asols et seigniez de part Deu.
Mirre et timoigne i firent alumer,
Gaillardement toz les ont encensez:

2960 A grant honor puis les ont enterrez :
Sis ont laissiez, qu'en fereient il elemberédre fait Rollant costedir,
Et Olivier, l'arcevesque Turpin.
Dedevant sei les at fait toz ovrir,

2965 Et toz les coers en paille recoillir:
En blans sarçous de marbre sont enz mis.
Et puis les cors des barons si ont pris,
En cuirs de cerf les treis seignors ont mis,
Bien sont lavét de piment et de vin.

2970 Li reis comandet Tedbalt et Geboïn,
Milon le conte et Oton le marchis:
« En treis charrétes les guidez al chemin!»
Bien sont covert d'un paille galazin.

## XXIX.

L'armée française allait se mettre en marche, quand surgit devant elle l'avant-garde de Baligant, précédée de deux messagers qui portent le défi de l'émir. Alors Charlemagne regarde fièrement ses troupes, et, de sa voix grande et haute, il s'écrie : « Barons français, à cheval et aux armes! » Aussitôt les Francais descendent de leurs chevaux de voyage, revêtent leurs armures et montent sur leurs destriers. Le duc Naimes et Josserand de Provence sont chargés d'organiser la bataille. Ils forment dix échelles ou corps d'armée. Dans la première s'avancent Rabel et Guineman, qui doivent remplacer Olivier et Roland, et qui recoivent de Charlemagne l'épée et l'olifant. La seconde est sous les ordres de Gebouin et de Laurent, la troisième est composée de Bavarois, commandés par Ogier le Danois. La quatrième comprend les Allemands, la cinquième les Normands, la sixième les Bretons, la septième les Poitevins et les Auvergnats, la huitième les Flamands et les Frisons, la neuvième les Lorrains et les Bourguignons. Enfin la dixième, qui est la plus nombreuse, est composée de cent mille barons de France, sous les ordres directs de Charlemagne: Geoffroi d'Anjou y porte l'oriflamme 1. L'empereur se prosterne contre terre. et, tournant son visage vers l'orient, invoque le secours de Dieu. Puis il remonte à cheval. Les clairons retentissent de tous côtés, mais le son de l'olifant domine tous les autres : les Francais qui l'entendent pleurent au souvenir de Roland.

Venir s'en volt li emperédre Charles,
2975 Quant de paiiens li sordent les enguardes.

De cels devant i vindrent doi message,
De l'amirail i noncent la bataille:

« Reis orgoillos, nen est fin que t'en alges.
Veiz Baligant qui après tei chevalchet;
2980 Granz sont les oz qu'il ameinet d'Arabe.
Encui vedrons se tu as vasselage! »
Charles li reis en at prise sa barbe,
Si li remembret del doel et del damage.

1. L'orislamme est la bannière que les rois de France prenaient avant de partir en guerre. Le poète nous dit ici qu'elle avait appartenu à saint Pierre, et s'était d'abord appelée Romaine. Elle reçut alors le nom de Monjoie, emprunté au cri de guerre des Français, qui luimème se rattache au nom de l'épée de Charlemagne (voyez page 93, en note).

Molt fierement tote sa gent reguardet,

2985 Puis si s'escridet a sa voiz grant et halte :
« Baron franceis, as chevals et as armes! »
Li emperédre toz premerains s'adobet.

Isnelement at vestude sa broigne, Laciét son helme, et at ceinte Joio

Laciét son helme, et at ceinte Joiose,

2990 Qui por soleil sa clartét nen asconset, Pent a son col un escut de Gironde, Tient son espiét qui fut faiz a Blandone. En Tencendor son bon cheval puis montet:

Il le conquist es guez desoz Marsone,

2995 Sin jetat mort Malpalin de Narbone.

Laschet la resne, molt sovent l'esperonet,
Fait son eslais veiant tels cent milie homes.

Reclaimet Deu et l'apostle de Rome.

Par tot le champ cil de France descendent.

3000 Plus de cent milie s'en adobent ensemble: Guarnemenz ont qui bien lor atalentent, Chevals coranz et les armes molt gentes. Puis sont montét, i ont grant escience. S'il troevent ou, bataille cuident rendre.

3005 Cil gonfanon sor les helmes lor pendent; Quant Charles veit si bèles contenances, Sin apelat Jozeran de Provence, Namon le duc, Antelme de Maience: « En tels vassals deit hom aveir fidance;

3010 Assez est fols qui entr'els se dementet.

Se Arabit de venir nes repentent,

La mort Rollant lor cuit chierement vendre. »

Respont dus Naimes: « E! Deus le nos consentet! »

Charles apèlet Rabel et Guineman,

3015 Ço dist li reis: « Seignor, jo vos comant, Seiiez es lieus Olivier et Rollant,

L'uns port l'espéde et l'altre l'olifant. Si chevalchiez el premier chief devant, Ensembl'od vos quinze milie de Frans,

3020 De bachelers, de noz meillors vaillanz.

Après icels en avrat altretant,
Sis guiderat Geboïns et Lorenz. »

Naimes li dus et li cuens Jozerans
Icez eschiéles bien les vont ajostant.

3025 S'il troevent ou, bataille i iert molt grant.

De Franceis sont les premières eschiéles.

Après les dous establissent la tierce:

En céle sont li vassal de Baivière,

A vint miliers les chevaliers preisiérent.

3030 Ja devers els bataille n'iert laissiéde:

Soz ciel n'at gent que Charles ait plus chiére,
Fors cels de France qui les règnes conquiérent.
Li cuens Ogiers li Daneis, li poigniédre,
Les guiderat, car la compaigne est fiére.

3035 Les treis eschiéles at l'emperédre Charles.
Naimes li dus puis establist la quarte
De tels barons qu'assez ont vasselage:
Aleman sont, et si sont de la Marche,
Vint milie sont, co dient tuit li altre.

3040 Bien sont guarnit et de chevals et d'armes, Ja por morir ne guerpiront bataille : Sis guiderat Hermans li dus de Trace. Ainz i morrat que codardie i facet. Naimes li dus et li cuens Jozerans

3045 La quinte eschiéle ont faite de Normans :
Vint milie sont, ço dient tuit li Franc.
Armes ont bèles et bons chevals coranz.
Ja por morir cil n'iérent recredant,
Soz ciel n'at gent qui plus puissent en champ:

3050 Richarz li vielz les guiderat el champ. Il i ferrat de son espiét trenchant.

La siste eschiele ont faite de Bretons : Quarante milie chevaliers od els ont.

Icil chevalchent en guise de barons,

3055 Dreites lor hanstes, fermez lor gonfanons:
Le seignor d'els apèlet hom Odon.
Icil comandet le conte Nevelon,
Tedbalt de Reins et le marchis Oton:
« Guidez ma gent, jo vos en faz le don. »

3060 Li emperédre at sis eschiéles faites.

Naimes li dus puis establist la sedme

De Peitevins et des barons d'Alverne:

Quarante milie chevalier poedent estre.

Chevals ont bons et les armes molt bèles.

3065 Cil sont par els en un val soz un tertre, Sis benedist Charles de sa main destre. Cels guiderat Jozerans et Godselmes.

> Et l'huidme eschiéle at Naimes establide, De Flamens est et des barons de Frise:

3070 Chevaliers ont plus de quarante milie.
Ja devers els n'iert bataille guerpide.
Ço dist li reis: « Cist feront mon servise.
Entre Rembalt et Hamon de Galice
Les guideront tot par chevalerie. »

3075 Entre Namon et Jozeran le conte
La noevme eschiéle ont faite de prozhomes,
De Loherens et de cels de Borgoigne:
Cinquante milie chevaliers ont par conte,
Helmes laciez et vestudes lor broignes,

3080 Espiez ont forz, et les hanstes sont cortes. Se Arabit de venir ne demorent,. Cist les ferront, s'il a els s'abandonent. Sis guiderat Tiedris li dus d'Argone.

La disme eschiéle est des barons de France :

3085 Cent milie sont de noz meillors chataignes. Cors ont gaillarz et fiéres contenances, Les chiés floriz et les barbes ont blanches. Halbers vestuz et lor broignes doblaignes, Ceintes espédes franceises et d'Espaigne,

3090 Æscuz ont genz de moltes conoissances. ) Puis sont montét, la bataille demandent, Monjoie escrident. Od els est Charlemaignes. Jofreiz d'Anjou i portet l'orie flambe: Saint Pierre fut, si aveit nom Romaine,

3095 Mais de Monjoie iloec out pris eschange. Li emperédre de son cheval descent. Sor l'herbe verte si s'est colchiez adenz. Tornet son vis vers le soleil levant, Reclaimet Deu molt escordosement:

3100 « Veire paterne, hui cest jorn me defent, Qui guaresis Jonas tot veirement De la baleine qui en son cors l'out enz, Et espargnas le rei de Niviven, Et Daniel del merveillos torment

3105 Enz en la fosse des leons ou fut enz. Les treis enfanz tot en un fou ardant, La toë amor me seit hui en present. Par ta mercit, se tei plaist, me consent Que mon nevot puisse vengier Rollant. »

3110 Com at orét sis drécet en estant. Seignat son chief de la vertut poissant. Montet li reis en son cheval corant. L'estreu li tindrent Naimes et Jozerans. Prent son escut et son espiét trenchant.

3115 Gent at le cors, gaillart et bien sedant,

Cler le visage et de bon contenant.

Puis si chevalchet molt afichiédement,
Sonent cil graisle et deriédre et devant :
Sor toz les altres bondist li olifanz.

3120 Plorent Franceis por pitiét de Rollant.

#### XXX.

L'empereur et les cent mille chevaliers de son corps d'armée ont étalé leurs barbes sur leurs hauberts. Après avoir chevauché par monts et par vaux, ils s'arrêtent au milieu d'une plaine. Pendant ce temps l'avant-garde arabe est retournée vers Baligant et lui annonce qu'elle a rencontré les Français. L'émir fait alors retentir ses trompettes et ses tambours, et les païens revêtent leurs armes. Baligant ceint son épée, qu'il a nommée Précieuse pour rappeler le nom de Joyeuse, l'épée de Charlemagne; il tient à la main son énorme lance, dont le fer seul eût fait la charge d'un mulet. Sa barbe et ses cheveux sont blancs et louclés. Devant ses troupes, il pique son cheval jusqu'au sang, et lui fait sauter un fossé de cinquante pieds. Son fils Malprime demande et obtient l'honneur de combattre contre la première échelle de Charles. Un vaste fief doit être le prix de sa valeur; mais jamais ses yeux ne le verront. L'armée païenne est divisée en trente corps ou échelles.

Molt gentement l'emperédre chevalchet.

Desor sa broigne fors at mise sa barbe;
Por soë amor altretel font li altre,
Cent milie Franc en sont reconoissable.

3125 Passent cez puis et cez roches plus haltes,
Cez vals parfonz, cez destreiz angoissables,
Issent des porz et de la terre guaste,

Enmi un plaing il ont pris lor estage.
3130 A Baligant repaidrent ses enguardes;
Uns Sulïans li at dit son message:

« Vedut avons le rei orgoillos Charle;

Devers Espaigne sont alét en la marche:

Fier sont si home, n'ont talent qu'il li faillent. Adobez vos : sempres avrez bataille. »

3135 Dist Baliganz: « Or oi grant vasselage. Sonez voz graisles, que mi paiien le sachent, Par tote l'ost font lor tabors soner Et cez boisines et cez graisles molt clers. Paiien descendent por lor cors adober.

3140 Li amiralz ne se voelt demorer,
Vest une broigne dont li pan sont safrét,
Lacet son helme qui ad or est gemez,
Puis ceint s'espéde al senestre costét.
Par son orgoeil la at un nom trovét:

3145 Por la Charlon, dont il odit parler, La soë fit Precïose apeler; Ço iert s'enseigne en bataille champel, Ses chevaliers en at fait escrider. Pent a son col un soen grant escut lét:

3150 D'or est la bocle et de cristal listét, La guige en est d'un bon paille rodét. Tient son espiét, si l'apèlet Maltét: La hanste fut grosse come uns tinels, De sol le fer fust uns mulez trossez.

3155 En son destrier Baliganz est montez, L'estreu li tint Marcules d'oltre mer. La forchedure at assez grant li ber, Graisles les flans et larges les costez, Gros at le piz, belement est mollez,

3160 Lédes espalles et le vis at molt cler, Fier le visage, le chief recercelét, Tant par ert blans come flor en estét. De vassalage esto vent esprovez. Deus! quel vassal, s'oust chrestientét!

1365 Le cheval brochet, li sans en ist toz clers.

Fait son eslais, si tressalt un fossét: Cinquante piez i poet hom mesurer. Paiien escrident: « Cist deit marches tenser. N'i at Franceis, se a lui vient joster,

3170 Voeillet o non, n'i perdet son edét.

Charles est fols que ne s'en est alez. »

Li amiralz bien resemblet baron.

Blanche at la barbe ensement come flor,

Et de sa lei molt par est saives hom,

3175 Et en bataille est fiers et orgoillos.

Ses filz Malprimes molt est chevaleros, 
Granz est et forz et trait as ancessors,
Dist a son pédre: « Sire, car chevalchons!

Molt me merveil se ja vedrons Charlon. »

3180 Dist Baliganz: « Oil, car molt est proz, En plusors gestes de lui sont granz honors. Il nen at mie de Rollant son nevot: N'avrat vertut ques tiégnet contre nos. » « Bels filz Malprimes, co li dist Baliganz,

3185 Hier fut ocis li bons vassals Rollanz,
Et Oliviers li proz et li vaillanz,
Li doze per, cui Charles amat tant,
De cels de France vint milie combatant.
Trestoz les altres ne pris jo mie un guant.

3190 Li emperédre repaidret veirement; Sil m'at nonciét mes més li Sulïans, Que dis eschiéles en at faites molt granz. Cil est molt proz qui sonet l'olifant, D'un graisle cler rachatet ses compaing,

3195 Et si chevalchent(el premier chief) levant: Ensèmbl'od els quinze milie de Frans, De bachelers que Charles claimet enfanz. Après icels en i at altretanz. Cil i ferront molt orgoillosement. »

3200 Ço dist Malprimes : « Le colp vos en demant. »

« Bels filz Malprimes, Baliganz li at dit, Jo vos otrei quant que m'avez ci quis:

Contre Franceis sempres irez ferir, Si i menrez Torleu, le rei persis,

3205 Et Dapamort, un altre rei, leutiz.

Le grant orgoeil se ja podez matir, Jo vos donrai un pan de mon païs

Des Cheriant entresqu'en Val Marchis. »

Et cil respont : « Sire, vostre mercit! »

3210 Passet avant, le don en recoillit,

Ço 'st de la terre qui fut al rei Florit. Ad itel hore, onques puis ne la vit,

Ne il n'en fut ne vestuz ne saisiz.

Li amiralz chevalchet par cez oz,

3215 Ses filz le siut, qui molt at grant le cors.

Li reis Torleus et li reis Dapamorz Granz trente eschiéles establissent molt tost:

Chevaliers ont a merveillos esforz,

En la menor cinquante milie en out.

3220 La première est de cels de Butentrot,

Et l'altre après de Micnes as chiés gros:

Sor les eschines qu'il ont enmi les dos,

Cil sont sedét ensement come porc. Et la tierce est de Nubles et de Blos,

3225 Et la quarte est de Bruns et d'Esclavoz,

Et la quinte est de Sorbres et de Sorz,

Et la siste est d'Ermines et de Mors,

Et la sedme est de cels de Jericho,

L'huidme est de Nigres, et la noevme de Gros,

230 Et la disme est de Balide la fort :

Co 'st une gent qui onques bien ne volt.

Li amiralz en juret quant qu'il pout De Mahomét les vertuz et le cors: « Charles de France chevalchet come fols.

3235 Bataille i iert, se il ne s'en destolt;
Jamais n'avrat el chief corone d'or,
Granz dis eschiéles establissent après:
La première est des Chanelieus, des laiz,
De Val Fuït sont venut en travers:

3240 L'altre est de Turs, et la tierce de Pers, Et la quarte est de Pinceneis et Pers, Et la quinte est de Soltras et d'Avers, Et la siste est d'Ormaleis et d'Euglez.

Et la sedme est de la gent Samuel,

3245 L'huidme est de Bruise, la noevme d'Esclavers, Et la disme est d'Ociant le desert :

Ço 'st une gent qui damne Deu ne sert,

De plus felons n'odrez parler jamais,

Durs ont les cuirs ensement come fer,

3250 Por co n'ont soing de helme ne d'halberc, En la bataille sont felon et engrès.

> Li amiralz dis eschiéles ajostet : La première est des Jaianz de Malprose, L'altre est de Huns et la tierce de Hongres,

3255 Et la quarte est de Baldise la longe, Et la quinte est de cels de Val Penose, Et la siste est de Joi et de Marose, Et la sedme est de Leus et d'Astrimoignes, L'huidme est d'Argoille, la noevme de Clarbone,

3260 Et la disme est des barbez de Val Fonde:

Co 'st une gent qui Deu nen amat onques.

Gestes Francor trente eschiéles i nombrent.

Granz sont les oz ou cez boisines sonent.

Paiien chevalchent en guise de prozhomes.

#### XXXI.

L'émir fait porter devant lui son étendard surmonté du dragon, la bannière de Tervagan et de Mahomet, et une statue d'Apollon (voyez page 1): les païens s'inclinent devant l'idole. Quand Baligant a désigné les corps d'armée qui resteront près de lui, la bataille s'engage dans une vaste plaine. On entend retentir les cris de guerre : Précieuse! Monjoie! L'émir et l'empereur haranguent leurs troupes; les combats singuliers commencent, et la mêlée devient terrible. Malprime, fils de Baligant, est tué par le duc Naimes; mais son oncle Canabeu accourt pour le venger, et blesse grièvement le duc, qui est sur le point de succomber lorsque Charlemagne vient à son aide et tue le païen. L'émir frappe aussi de rudes coups. Apprenant la mort de son fils et de son frère, il sonne de la trompette pour rallier les siens, qui se précipitent sur les Français et d'une seule attaque jettent à terre sept mille morts. Les Français se défendent vaillamment; Ogier le Danois se distingue entre tous : c'est lui qui tue le porte-étendard des païens.

3265 Li amiralz molt par est riches hom.

Dedevant sei fait porter son dragon,
Et l'estandart Tervagan et Mahom,
Et une imagene Apollin le felon.
Dis Chanelieu chevalchent environ,
3270 Molt haltement escrident un sermon:

« Qui par noz deus voelt aveir guarison,
Sis prist et servet par grant af<u>fliction</u>. »
Paiien i baissent lor chiés et lor mentons,
Lor helmes clers i sozclinent embronc.

3275 Dient Franceis: « Sempres morrez, gloton.
De vos seit hui male confusion!
Li nostre Deus guarantisset Charlon!
Ceste bataille seit jugiéde en son nom! »
Li amiralz est molt de grant saveir.

3280 A sei apèlet son fil et les dous reis:

« Seignor baron, devant chevalchereiz,

Et mes eschiéles totes les guidereiz.

Mais des meillors voeil jo retenir treis:

L'une iert de Turs et l'altre d'Ormaleis.

3285 Et la tierce est des Jaianz de Malpreis. Cil d'Ociant iérent ensembl'od mei, Si josteront a Charle et a Franceis. Li emperédre, s' il se combat od mei, Desor le buc la teste perdre en deit:

3290 Trestot seit fiz, n'i avrat altre dreit. »
Granz sont les oz et les eschiéles bèles
Entr'els nen at ne pui, ne val, ne tertre,
Selve ne bois : asconse n'i poet estre,
Bien s'entreveident enmi la plaine terre.

3295 Dist Baliganz: « La meie gent averse,
Car chevalchiez por la bataille querre! »
L'enseigne portet Amboires d'Oloferne:
Paiien escrident, Preciose l'apèlent.
Dient Franceis: « De vos seit hui grant perte! »

3300 Molt haltement Monjoie renovèlent.
Li emperédre i fait soner ses graisles,
Et l'olifant, qui trestoz les esclairet.
Dient paiien: « La gent Charlon est bèle.
Bataille avrons et aduréde et pesme. »

3305 Grant est la plaigne et large la contréde.
Luisent cil helme as piedres d'or gemédes,
Et cil escut et cez broignes safrédes,
Et cil espiét, cez enseignes fermédes.
Sonent cil graisle, les voiz en sont molt clères,

3310 De l'olifant haltes sont les menédes. Li amiralz en apèlet son frédre : Ço 'st Canabeus, li reis de Floredéde, Cil tint la terre entresqu'en Val Sevréde. Les dis eschieles Charlon li at mostrédes:

3315 « Vedez l'orgoeil de France la lodéde.

Molt fierement chevalchet l'emperédre,
Il est deriédre od céle gent barbéde;
Desor lor broignes lor barbes ont jetédes,
Altresi blanches come neif sor geléde.

3320 Cil i ferront de lances et d'espédes;
Bataille avrons et fort et aduréde,
Onques nuls hom ne vit tel ajostéde. »
Plus qu' hom ne lancet une verge peléde,
Baliganz at ses compaignes passédes.

3325 Une raison lor at dite et mostréde :

« Venez, paiien, car jo sui en l'estréde. »

De son espiét la hanste en at branléde,

Envers Charlon l'amore en at tornéde.

Charles li maignes, com il vit l'amirail,

3330 Et le dragon, l'enseigne et l'estandart, (De cels d'Arabe si grant force i par at De la contréde ont porprises les parz, Ne mais que tant com l'emperédre en at), Li reis de France s'en escridet molt halt:

3335 « Baron franceis, vos estes bon vassal,
Tantes batailles avez faites en champ!
Vedez paiiens, felon sont et codart,
Tote lor lei un denier ne lor valt.
S'il ont grant gent, d'iço, seignor, cui chalt?

3340 Qui edrer voelt, a mei venir s'en alt. »

Des esperons puis brochet le cheval,

Et Tencendor li at fait quatre salz.

Dient Franceis: « Icist reis est vassals.

Chevalchiez, ber, nuls de nos ne vos falt. »

3345 Clers fut li jorz et li soleilz luisanz,

Digitized by Google

Les oz sont bèles et les compaignes granz. Jostédes sont les eschiéles devant. Li cuens Rabels et li cuens Guinemans Laschent les resnes a lor chevals coranz.

3350 Brochent ad ait, donc laissent corre Franc: Si vont ferir de lor espiéz trenchanz.

Li cuens Rabels est chevaliers hardiz. Le cheval brochet des esperons d'or fin, Si vait ferir Torleu le rei persis:

3355 N'escuz ne broigne ne pout son colp tenir, L'espiét ad or li at enz el cors mis, Que mort l'abat sor un boisson petit. Dient Franceis: « Damnes Deus nos aït! Charles at dreit, ne li devons faillir. »

3360 Et Guinemans jostet al rei de Leutice.

Tote li fraint la targe qui 'st floride,
Après li at la broigne desconfite,
Tote l'enseigne li at enz el cors mise,
Que mort l'abat, qui qu'en plort o qui 'n riet.

3365 Ad icest colp cil de France s'escrident:

« Ferez, baron, et ne vos targiez mie!

Charles at dreit vers la gent paienide,

Deus nos at mis al plus verai judise. »

Malprimes siét sor un cheval tot blanc.

3370 Conduit son cors en la presse des Frans,
D'hores en altres granz cols i vait ferant,
L'un mort sor l'altre sovent vait trestornant.
Tot premerains s'escridet Baliganz:
« Li mien baron, nodrit vos ai lonc tens.

3375 Vedez mon fil, qui Charlon vait querant, Et a ses armes tanz barons chalenjant: Meillor vassal de lui ja ne demant. Socorez le a voz espiéz trenchanz!» Ad icest mot paiien viénent avant,

3380 Durs cols i fiérent, molt est li chaples granz.

La bataille est merveillose et pesant,

Ne fut si fort anceis ne puis cel tens.

Granz sont les oz et les compaignes fiéres.

Jostédes sont trestotes les eschiéles.

3385 Et li paiien merveillosement fiérent.

Deus! tantes hanstes i at parmi brisiédes,
Escuz froissiez et broignes desmailliédes!
La vedissez la terre si jonchiéde:
L'herbe del champ, qui ert verte et delgiéde.

3390 Del sanc qu'en ist est tote vermeilliéde. Li amiralz reclaimet sa maisniéde : « Ferez, baron, sor la gent chrestiiéne! »

La bataille est molt dure et afichiéde;
Onc ainz ne puis ne fut si fort et fière,

3395 Josqu'a la mort n'en iert fin otreiiéde. Li amiralz la soë gent apèlet:

> « Ferez, paiien, por el venut n'i estes! Jo vos donrai moilliers gentes et bèles, Si vos donrai fieus et honors et terres. »

3400 Paiien respondent: « Nos le devons bien fairc. »
A cols pleniers toz lor espiez i perdent,
Plus de cent milie espédes i ont traites.
Es vos le chaple et doloros et pesme.
Bataille veit cil qui entr' els volt estre.

3405 Li emperédre reclaimet ses Franceis:

« Seignor baron, jo vos aim, si vos creit;

Tantes batailles avez faites por mei,
Règnes conquis et desordenét reis!
Bien le conois que guedredon vos dei

3410 Et de mon cors, de terres et d'aveir.

Vengiez voz filz, voz frédres et voz heirs

ym'n

Qu'en Rencesvals furent ocis hier seir Ja savez vos contre paiiens ai dreit. » Respondent Franc : « Sire, vos dites veir. »

3415 Itels vint milie en at Charles od sei,
Comunement l'en pramétent lor feit:
Ne li faldront por mort ne por destreit.
Nen i at cel sa lance n'i empleit,
De lor espédes i fiérent demaneis:

3420 La bataille est de merveillos destreit.

Li ber Malprimes parmi le champ chevalchet, De cels de France i fait molt grant damage. Naimes li dus fierement le reguardet, Vait le ferir com hom molt vertudables,

3425 De son escut li fraint la pene halte, De son halberc les dous pans li desafret, El cors li met tote l'enseigne jalne, Que mort l'abat entre set cenz des altres.

Reis Canabeus, li frédre a l'amirail,

3430 Des esperons bien brochet son cheval.

Trait at l'espéde, li ponz est de cristal,
Si fiert Namon en l'helme principal,
L'une meitiét l'en froisset d'une part,
Al brant d'acier l'en trenchet cinc des laz.

3435 Li chapeliers un denier ne li valt:
Trenchet la coife entresque a la charn,
Jus a la terre une piéce en abat.
Granz fut li cols, li dus en estonat,
Sempres chadist, se Deus ne li aidast;

3440 De son destrier le col en embraçat.

Se li paiiens une feiz recovrast,

Sempres fust morz li nobilies vassals.

Charles de France i vint, quil socorrat.

Naimes li dus tant par est angoissables

- 3445 Et li paiiens de ferir molt le hastet.

  Charles li dist: « Colverz, mar le baillastes! »

  Vait le ferir par son grant vasselage,

  L'escut li fraint, contre le coer li quasset,

  De son halberc li deront la ventaille,
- 3450 Que mort l'abat; la sèle en remaint guaste.

  Molt at grant doel Charlemaignes li reis,
  Quant duc Namon veit nafrét devant sei,
  Sor l'herbe verte le sanc tot cler chadeir.
  Li emperédre li at dit a conseil:
- 3455 « Bels sire Naimes, car chevalchiez od mei!

  Morz est li gloz qu'en destreit vos toneit,

  El cors li mis mon espiét une feiz. »

  Respont li dus: « Sire, jo vos en creit.

  Se jo vif algues, molt grant proti avreiz. »
- 3460 Puis sont jostét par amor et par feit,
  Ensembl'od els tel vint milie Franceis,
  N'i at celui n'i fierget o n'i chapleit.
  Li amiralz chevalchet par le champ.
  Si vait ferir le conte Guineman,
- 3465 Contre le coer li froisset l'escut blanc, De son halberc li derompit les pans, Les dous costez li deseivret des flans, Que mort l'abat de son cheval corant. Puis at ocis Geboïn et Lorenz,
- 3470 Richart le vieil, le seignor des Normans.
  Paiien escrident: « Preciose est vaillant!
  Ferez, baron, nos i avons guarant! »
  Qui puis vedist les chevaliers d'Arabe,
  Cels d'Ociant et d'Argoille et de Bascle!
- 3475 De lor espiez bien i fiérent et chaplent, Et li Franceis n'ont talent que s'en algent; Assez i moerent et des uns et des altres.

Entresqu'al vespre est molt fort la bataille; Des frans barons i at molt grant damage,

3480 Doel i avrat anceis qu'éle departet.

Molt bien i flérent Franceis et Arabit,
Froissent cez hanstes et cil espiét forbit.
Qui donc vedist cez escuz si malmis,
Cez blans halbers qui donc odist fremir,

3485 Et cez escuz sor cez helmes croissir,
Cez chevaliers qui donc vedist chadir,
Et homes braire, contre terre morir,
De grant dolor li podust sovenir.
Ceste bataille est molt fort a sofrir.

3490 Li amiralz reclaimet Apollin,
Et Tervagan, Mahomét altresi:
« Mi damne deu, jo vos ai molt servit,
Et voz imagenes totes ferai d'or fin:
Contre Charlon me donez guarantir! »

3495 Es li devant un soen drut, Gemalfin,
Males novèles li aportet et dit:

« Baliganz, sire, mal estes hui bailliz.
Perdut avez Malprime vostre fil,
Et Canabeus vostre frédre est ocis.

3500 A dous Franceis belement en avint; Li emperédre en est l'uns, ço m'est vis, Grant at le cors, bien resemblet marchis, Blanche at la barbe come flor en avril. » Li amiralz en at le helme enclin,

3505 Et enaprès sin embronchet son vis. Si grant doel at sempres cuidat morir; Sin apelat Jangleu l'oltremarin.

Dist l'amiralz : « Jangleus, venez avant! Vos estes proz, vostre saveirs est granz, 3310 Vostre conseil ai otreiiét toz tens. Que vos en semblet d'Arabiz et de Frans, Se nos avrons la victorie del champ? » Et cil respont : « Morz estes, Baliganz! Ja vostre deu ne vos iérent guarant.

3515 Charles est fiers, et si home vaillant, Onc ne vi gent qui si fust combatant. Mais reclamez les barons d'Ociant, Turs et Enfrons, Arabiz et Jaianz.

Gim. Co qu'estre en deit ne l'alez demorant. »
Li amiralz at sa barbe fors mise,
Altresi blanche come flor en espine.
Coment qu'il seit, ne s'i voelt celer mie,
Met a sa boche une clére boisine,
Sonet la cler, que si paiien l'odirent:

3525 Par tot le champ ses compaignes ralient. Cil d'Ociant i braient et henissent, Et cil d'Argoille si com chien i glatissent. Requiérent Frans par si grant estoltie, El plus espés sis rompent et partissent:

3530 Ad icest colp en jiétent morz set milie.

Li cuens Ogiers codardie n'out onques,
Mieldre vassals de lui ne vestit broigne.

Quant des Franceis les eschiéles vit rompre,
Si apelat Tiedri le duc d'Argone,

3535 Jofreit d'Anjou et Jozeran le conte, Molt fierement Charlon en araisonet : « Vedez paiiens, com ocident vos homes! Ja Deu ne placet qu'el chief portez corone, S'or n'i ferez por vengier vostre honte! »

3540 N'i at icel qui un sol mot respondet;
Brochent ad ait, lor chevals laissent corre,
Vont les ferir la ou il les encontrent.
Molt bien i fiert Charlemaignes li reis,

Naimes li dus et Ogiers li Daneis,

3545 Jofreiz d'Anjou, qui l'enseigne teneit.

Molt par est proz danz Ogiers li Daneis;
Point le cheval, laisset corre ad espleit,
Si fiert celui qui le dragon teneit,
Qu'ambor craventet en place devant sei

3550 Et le dragon et l'enseigne le rei.
Baliganz veit son gonfanon chadeir,
Et l'estandart Mahomét remaneir;
Li amiralz alques s'en aperceit
Que il at tort et Charlemaignes dreit.

3555 Paiien d'Arabe s'en contienent plus queit.
Li emperédre reclaimet ses Franceis:
« Dites, baron, por Deu si m'aidereiz! »
Respondent Franc: « Mar le demandereiz.

#### XXXII.

Trestot seit fel qui n'i fierget ad espleit! »

Le soir arrive. L'empereur et l'émir se rencontrent sur le champ de bataille et se jettent furieusement l'un sur l'autre. Tous les deux sont bientôt renversés de leurs chevaux. Ils se relèvent et continuent le duel à mort. Charlemagne, blessé a la tête, chancelle. Mais l'ange Gabriel soutient son courage. Baligant est frappé à son tour et tombe mort. L'empereur remonte sur son cheval, que le duc Naimes lui ramène, et les païens prennent la fuite.

3560 Passet li jorz, si tornet a la vespréde,
Franc et paiien i fiérent des espédes.
Cil sont vassal qui les oz ajostérent.
Mais lor enseignes n'i ont mie oblidédes:
Li amiralz Preciose at cridéde,
3565 Charles Monjoie l'enseigne renoméde.
L'uns conoist l'altre as haltes voiz et cléres.

Enmi le champ andoi s'entrencontrérent: Sis vont ferir, granz cols s'entredonérent De lor espiez en lor targes rodédes:

3570 Fraites les ont desoz cez bocles lédes.

De lor halbers les pans en desevrérent,

Dedenz lez cors mie ne s'adesérent:

Rompent cez cengles, et cez seles versérent:

Chiédent li rei, a terre se troyérent.

3575 Isnelement sor lor piez relevérent,
Molt vassalment ont traites les espédes.
Ceste bataille nen iert mais destornéde,
Senz home mort ne poet estre achevéde.

Molt est vassals Charles de France dolce,

3580. Li amiralz il nel crient ne ne dotet.

Cez lor espédes totes nudes i mostrent,

Sor cez escuz molt granz cols s'entredonent,

Trenchent les cuirs et cez fuz qui sont doble:

Chiédent li clou, se peceient les bocles.

3585 Puis fiérent il nut a nut sor lor broignes.

Des helmes clers li fous en escharbonet.

Ceste bataille ne poet remaneir onques,

Josque li uns son tort i reconoisset.

Dist l'amiralz: « Charles, car te porpense,

3590 Si prent conseil que vers mei te repentes!

Mort as mon fil par le mien escïentre,

A molt grant tort mon païs me chalenges;

Devien mes hom, en fieu le te voeil rendre,

Vien mei servir d'ici qu'en Oriente! »

3595 Charles respont: « Molt grant viltét me semblet.
Paiz ne amor ne dei a paiien rendre.
Receif la lei que Deus nos apresentet,
Chrestïentét, et jo t'amerai sempres;
Puis serf et creit le rei omnipotente! »

3600 Dist Baliganz: « Malvais sermon comences. »
Puis vont ferir des espédes qu'ont ceintes.
Li amiralz est molt de grant vertut,
Fiert Charlemaigne sor l'helme d'acier brun:
Desor la teste li at frait et fendut.

3605 Met li l'espéde sor les chevels menuz, Prent de la charn grant pleine palme et plus; Iloec endreit remaint li os tot nuz. Charles chancèlet, por poi qu'il n'est chaduz, Mais Deus ne volt qu'il seit morz ne vencuz.

3610 Sainz Gabriel est repaidriez a lui,
Si li demandet: « Reis maignes, que fais tu? »
Quant Charles ot la sainte voiz de l'angele,
Nen at poor ne de morir dotance,
Repaidret lui vigor et remembrance.

3615 Fiert l'amirail de l'espéde de France, L'helme li fraint, ou les gèmes reflambent, Trenchet la teste por la cervèle espandre, Et tot le vis tresqu'en la barbe blanche, Que mort l'abat senz nule recovrance;

3620 Monjoie escridet por la reconoissance.

Ad icest mot venuz i est dus Naimes,
Prent Tencendor, montet i li reis maignes.
Paiien s'en tornent, ne volt Deus qu'il remaignent.
Or ont Franceis iço que il demandent.

## XXXIII.

Les Français poursuivent les païens jusqu'à Saragosse. La reine Bramimonde, montée sur une tour, a vu la déroute des Arabes et vient l'annoncer à Marsile, qui tourne son visage vers le mur, pleure, laisse tomber sa tête, et meurt de douleur. Cette nuit-là Charlemagne coucha à Saragosse. Le lendemain mille Français se répandent dans les rues, entrent dans les

temples, brisent les idoles, mènent au baptème cent mille païens et tuent ceux qui résistent. Puis Charlemagne installe une garnison dans la ville conquise, et reprend la route de France, emmenant avec lui la reine Bramimonde, qu'il veut convertir par la persuasion. A Bordeaux il dépose l'olifant sur l'autel de Saint-Séverin. Il passe ensuite la Gironde sur de grands bateaux et arrive à Blaye: c'est là, dans l'église de Saint-Romain, qu'il fait placer les corps de Roland, d'Olivier et de Turpin, dans trois cercueils de marbre blanc. Il ne s'arrête plus qu'à Aix-la-Chapelle. Dès son arrivée il mande près de lui, de toutes les parties de l'empire, les juges de son tribunal, pour instruire le procès de Ganelon.

3625 Paiien s'en fuient, com damnes Deus le voelt :
Enchalcent Franc et l'emperédre avoec.
Co dist li reis : « Seignor, vengiez voz doels,
Si esclargiez voz talenz et voz coers!
Car hui matin vos vi plorer des oelz. »

3630 Respondent Franc: « Sire, co nos estoet. »
Chascuns i fiert tanz granz cols com il poet,
Poi s'en estorstrent d'icels qui sont iloec.
Granz est li chalz, si se lievet la poldre.
Paiien s'en fuient, et Franceis les angoissent;

3635 Li enchalz duret d'ici qu'en Sarragoce. En som sa tor montéde est Bramimonde, Ensembl'od li si clerc et si chanoigne De false lei, que Deus nen amat onques: Ordres nen ont, ne en lor chiés corones.

3640 Quant éle vit Arabiz si confondre,
A halte voiz s'escridet: Mare somes!
E! gentilz reis, ja sont vencut nostre home,
Li amiralz ocis a si grant honte! »
Quant l'ot Marsilies, vers sa pareit se tornet,

3645 Ploret des oelz, tote sa chiére embronchet, Morz est de doel; si com pechiez l'encombret, L'anme de lui as vis d'ables donet.

Paiien sont mort, alquant tornét en fuie,
Et Charles at sa bataille vencude.

3650 De Sarragoce at la porte abatude,
Or sét il bien que n'iert mais defendude;
Prent la citét, sa gent i est venude.
Par podestét icéle nuit i jurent.
Fiers est li reis a la barbe chanude.

3655 Et Bramimonde les tors li at rendudes:

Les dis sont grandes, les cinquante menudes.

Molt bien espleitet cui damnes Deus aiudet!

Passet li jorz, la nuit est asseride,

Passet li jorz, la nuit est asseride, Clère est la lune, les esteiles flambient.

3660 Li emperédre at Sarragoce prise.

A mil Franceis fait bien cerchier la vile,
Les sinagoges et les mahomeries;
A malz de fer, a coignédes qu'il tindrent,
Froissent les murs et trestotes les idles;

3665 N'i remandrat ne sort ne falserie.

Li reis creit Deu, faire voelt son servise
Et si evesque les èves benedient,
Meinent paiiens entresqu'al batistirie.
S'or i at cel qui Charle contrediet,

3670 Il le fait pendre o ardeir o ocidre.
Batiziét sont assez plus de cent milie
Veir chrestiien, ne mais sol la reïne:
En France dolce iert menéde chaitive,
Ço voelt li reis par amor convertisset.

3675 Passet la nuit, si apert li clers jorz.

De Sarragoce Charles guarnist les tors,
Mil chevaliers i laissat poignedors:
Guardent la vile ad oes l'emperedor.
Montet li reis od ses homes trestoz.

3680 Et Bramimonde, qu'il meinet en sa prison;
Mais n'at talent li facet se bien non.
Repaidriét sont a joie et a baldor,
Passent Narbone par force et par vigor.
Vint a Bordèle, la citét de valor;

3685 Desor l'alter saint Sevrin le baron
Met l'olifant plein d'or et de mangons.
Li pelerin le veident qui la vont.
Passet Gironde a molt granz nés qu'i sont,
Entresqu'a Blaive at conduit son nevot,

3690 Et Olivier son noble compaignon, Et l'arcevesque, qui fut sages et proz. En blans sarcous fait mêtre les seignors, A Saint-Romain, la gisent li baron: Franc les comandent a Deu et a ses nons.

3695 Charles chevalchet et les vals et les monz, Entresqu'ad Ais ne volt prendre sojorn. Tant chevalchat qu'il descent al pedron. Et com il est en son palais halcor, Par ses messages mandet ses jugedors,

3700 Baiviers et Saisnes, Loherens et Frisons,
Alemans mandet, si mandet Borgoignons,
Et Peitevins et Normans et Bretons,
De cels de France les plus saives qu'i sont.
Des or comencet li plaiz de Guenelon.

# XXXIV.

Le jour du retour de Charlemagne à Aix, la belle Aude vient à lui, et demande où est son fiancé Roland (Voyez page 61). L'empereur, très ému, tire sa barbe blanche, et lui dit : « Tu me parles d'un homme mort. Mais je te donnerai mieux encore : mon fils, mon héritier Louis. — Je ne vous comprends pas, répond la jeune fille. Ne plaise à Dieu que je survive

à Roland! » Elle pâlit et tombe aux pieds de Charlemagne. L'empereur la croit évanouie, lui prend les mains et la relève. Quand il voit qu'elle est morte, il appelle quatre comtesses qui la portent dans un couvent et veillent près d'elle jusqu'au jour. Puis on lui fait de belles funérailles et on l'enterre près d'un autel.

3705 Li emperédre est repaidriez d'Espaigne, Et vient ad Ais al meillor siét de France, Montet el palais, est venuz en la sale. Es li venude Alde, une bèle dame; Ço dist al rei: « Ou 'st Rollanz li chataignes, 3740 Qui me jurat come sa per a prendre? »

3710 Qui me jurat come sa per a prendre? »
Charles en at et dolor et pesance,
Ploret des oelz, tiret sa barbe blanche:
« Soer, chiére amie, d'home mort me demandes.
Jo t'en donrai molt esforciét eschange.

3715 Ço'st Lodevis, meillor n'en sai en France:
Il est mes filz et si tendrat mes marches. »
Alde respont: « Cist moz mei est estranges.
Ne placet Deu ne ses sainz ne ses angeles
Après Rollant que jo vive remaigne! »

3720 Pert la color, chiét as piez Charlemaigne, Sempres est morte. Deus ait mercit de l'anme! Franceis baron en plorent, si la plaignent. Alde la bèle est a sa fin aléde.

Cuidet li reis qu'éle se seit pasméde; 3725 Pitiét en at, sin ploret l'emperédre,

Prent la as mains, si l'en at relevéde: Sor les espalles at la teste clinéde. Quant Charles veit que morte l'at trovéde, Quatre contesses sempres i at mandédes;

3730 Ad un mostier de nonains est portéde, La nuit la guaitent entresqu'a l'ajornéde. Lonc un alter belement l'enterrérent; Molt grant honor li at li reis donéde.

### XXXV.

Ganelon est enchaîné à un poteau devant le palais de Charlemagne. Les barons mandés par l'empereur étant arrivés, on amène le prisonnier, et Charlemagne l'accuse devant tous d'avoir trahi pour de l'argent Roland et les douze pairs. - « Il n'y a pas trahison, répond Ganelon. Roland avait voulu ma mort. je me suis vengé de lui après l'avoir désié publiquement ainsi que ses amis » (Voy. vers 287). Trente parents du traître sont présents : l'un deux, Pinabel, se fait fort de le sauver, en combattant au besoin contre ceux qui voteraient sa mort. Cependant le conseil se réunit. Les barons d'Auvergne inclinent à l'indulgence, et décident les autres, à l'exception de Thierri. Ils vont trouver Charlemagne et lui disent : « Acquittez Ganelon. Désormais il vous servira loyalement. Son supplice ne nous rendrait pas Roland. - Vous êtes des félons, » répond l'empereur. Mais Thierri s'avance, il déclare Ganelon digne de mort, et s'offre à combattre quiconque prendrait sa défense. Pinabel se présente aussitôt. Charlemagne ordonne de garder à vue les trente parents de Ganelon: ils doivent répondre de l'issue du combat.

Li emperédre est repaidriez ad Ais.

3735 Guènes li fel en chadeines de fer
En la citét est devant le palais.
Ad une estache l'ont atachiét cil serf,
Les mains li leient a correies de cerf,
Tres bien le batent a fuz et a jameilz:

3740 N'at deservit que altre bien i ait.

A grant dolor iloec atent son plait.
Il est escrit en l'anciiéne geste
Que Charles mandet homes de plusors terres.
Assemblét sont ad Ais a la chapèle.

3745 Halz est li jorz, molt par est grant la feste.

Dient alquant del baron saint Silvestre. Des or comencet li plaiz et les novèles De Guenelon, qui tradison at faite. Li emperédre devant sei l'at fait traire.

« Seignor baron, ço dist Charles li reis,
De Guenelon car me jugiez le dreit!
Il fut en l'ost tresqu' en Espaigne od mei,
Si me tolit vint mil de mes Franceis,
Et mon nevot, que jamais ne vedreiz,

3755 Et Olivier, le prot et le corteis;
Les doze pers at tradit por aveir. »
Dist Guenelon: « Fel seie, se jol ceil!
Rollanz m' forsfist en or et en aveir:
Por quei jo quis sa mort et son destreit.

3760 Mais tradison nule nen i otrei. »
Respondent Franc: « Ore en tendrons conseil. »
Devant le rei la s'estut Guenelon.
Cors at gaillart, el vis gente color:
S'il fust leials, bien resemblast baron.

3765 Veit cels de France et toz les jugedors,
De ses parenz trente qui od lui sont,
Puis s'escridat haltement a grant son:
« Por amor Deu, car m'entendez, baron!
Jo fui en l'ost avoec l'emperedor,

3770 Serveie le par feit et par amor.
Rollanz ses niés me coillit en hador,
Si me jujat a mort et a dolor.
Messages fui al rei Marsilion,
Par mon saveir vinc jo a guarison.

3775 Jo desfidai Rollant le poignedor, Et Olivier et toz lor compaignons : Charles l'odit et si noble baron. Vengiez m'en sui, mais n'i at tradison. » Respondent Franc: « A conseil en irons. »

3780 Quant Guènes veit que ses granz plaiz comencet,
De ses parenz ensembl' od lui out trente.
Un en i at a cui li altre entendent,
Ço 'st Pinabels del chastel de Sorence.
Bien sét parler et dreite raison rendre,

3785 Vassals est bons por ses armes defendre. Ço li dist Guènes: « En vos ai jo fidance. Jetez mei hui de mort et de chalenge. » Dist Pinabels: « Vos serez guariz sempres. N'i at Franceis qui vos juget a pendre,

3790 Où l'emperédre noz dous cors en assemblet, Al brant d'acier que jo ne l'en desmente. » Guènes li cuens a ses piez se presentet. Baivier et Saisne sont alét a conseil.

Et Peitevin et Norman et Franceis;

3795 Assez i at Alemans et Tiedeis;
Icil d'Alverne i sont li plus corteis,
Por Pinabel se contiénent plus queit.
Dist l'uns a l'altre: « Bien fait a remaneir.
Laissons le plait, et si preions le rei

3800 Que Guenelon claint quite ceste feiz, Puis si li servet par amor et par feit. Morz est Rollanz, jamais nel revedreiz, N'iert recovrez por or ne por aveir. Molt sereit fols qui ja s'en combatreit. »

3805 Nen i at cel nel gradant et otreit, Fors sol Tiedri, le frédre dam Jofreit. A Charlemaigne repaidrent si baron.

Dient al rei : « Sire, nos vos preions Que clamez quite le conte Guenelon,

3810 Puis si vos servet par feit et par amor. Laissiez le vivre, car molt est gentilz hom. Morz est Rollanz, jamais nel revedrons, Ne por aveir ja nel recoverrons. » Ço dist li reis : « Vos estes mi felon! »

3815 Quant Charles veit que tuit li sont faillit,
Molt l'embronchat et la chière et li vis;
Al doel qu'il at si se claimet chaitis.
Es li devant uns chevaliers, Tiedris,
Frédre Jofreit ad un duc angevin.

3820 Haingre out le cors et graisle et eschevit,
Neirs les chevels et alques brun le vis;
N'est guaires granz, ne trop nen est petiz.
Corteisement l'emperedor at dit:
« Bels sire reis, ne vos dementez si!

3825 Ja savez vos que molt vos ai servit; Par ancessors dei jo tel plait tenir. Que que Rollanz Guenelon forsfesist, Vostre servise l'en deüst bien guarir. Guènes est fel d'ico qu'il le tradit,

3830 Vers vos s'en est parjurez et malmis.

Por ço le juz a pendre et a morir,

Et son cors métre el champ por les mâtins,
Si com felon qui felonie fist.
S' or at parent qui m'en voelt desmentir,

3835 A ceste espéde que jo ai ceinte ici
Mon jugement voeil sempres guarantir. »
Respondent Franc: « Or avez vos bien dit. »
Devant le rei est venuz Pinabels.

Granz est et forz et vassals et isnels:
3840 Qu'il fiert a colp, de son tens n'i at mais.
Et dist al rei: « Sire, vostre est li plaiz.
Car comandez que tel noise n'i ait.
Ci vei Tiedri qui jugement at fait:
Jo si li fals, od lui m'en combatrai.»

3845 Met li el poing le destre guant de cerf.
Dist l'emperédre : « Bons plèges en avrai. »
Trente parent sont plège a Pinabel.
Ço dist li reis : « Et jol vos recredrai. »
Fait cels guarder, tresque li dreiz iert faiz.

#### XXXVI.

Thierri présente son gant droit à Charlemagne, qui fournit caution pour lui. Les deux champions se sont confessés et ont entendu la messe. Ils revêtent leurs armes, montent à cheval, et se rendent au-dessous d'Aix dans une vaste prairie, où ils vont combattre sous les yeux de cent mille chevaliers. Ils se démontent au premier choc et continuent le duel à pied. Thierri est d'abord blessé au visage, mais il porte à Pinabel un coup terrible qui l'abat mort à ses pieds. L'empereur prend le vainqueur entre ses bras et lui essuie le visage avec ses grandes peaux de martre. Puis on revient à Aix: les parents de Ganelon, qui étaient les otages du duel, sont condamnés à mort et oendus. Quant à Ganelon, il est écartelé.

Quant veit Tiedris qu'or en iert la bataille,

3850

Son destre guant en at presentét Charle.
Li emperédre li recreit par ostage;
Puis fait porter quatre bans en la place:
La vont sedeir cil quis deivent combatre.

3855 Bien sont malét par jugement des altres,
Sil porparlat Ogiers de Danemarche.
Et puis demandent lor chevals et lor armes.
Puis que il sont a bataille jugiét,
Bien sont confès et asols et seigniét,
3860 Odent lor messes, sont acomungiét,
Molt granz ofrendes métent por cez mostiers.
Devant Charlon andoi sont repaidriét:
Lor esperons ont en lor piez chalciez,

Vestent halbers blans et forz et legiers,
3865 Lor helmes clers ont fermez en lor chiés,
Ceignent espédes enheldides d'or mier,
En lor cols pendent lor escuz de quartiers,
En lor poinz destres ont lor trenchanz espiez,
Puis sont montét en lor coranz destriers.

3870 Idonc plorérent cent milie chevalier,
Qui por Rollant de Tiedri ont pitiét.
Deus sét assez coment la fin en iert.
Dedesoz Ais est la préde molt large.

Des dous barons jostéde est la bataille;

3875 Cil sont prodhome et de grant vasselage, Et lor cheval sont corant et adate: Brochent les bien, totes les resnes laschent, Par grant vertut vait ferir li uns l'altre, Toz lor escuz i froissent et esquassent,

3880 Lor halbers rompent et lor cengles departent; Les alves tornent, les sèles jus avalent. Cent milie home i plorent quis esguardent.

A terre sont andoi li chevalier; Isnelement se drécent sor lor piez.

3885 Pinabels est forz, isnels et legiers.
L'uns requiert l'altre, n'ont mie des destriers.
De cez espédes enheldides d'or mier
Fiérent et chaplent sor cez helmes d'acier,
Grant sont li colp as helmes detrenchier.

3890 Molt se dementent cil franceis chevalier:

« E Deus! dist Charles, le dreit en esclargiez! »

Dist Pinabels: « Tiedris, car te recreit:

Tes hom serai paramor et par feit,

A ton plaisir te donrai mon aveir:

3895 Mais Guenelon fai acorder al rei. » Respont Tiedris: «Ja n'en tendrai conseil. Tot seie fel, se jo mie l'otrei!

Deus facet hui entre nos dous le dreit! »

Co dist Tiedris: « Pinabels, molt iés ber,

3900 Granz iés et forz et tes cors bien mollez, De vasselage te conoissent ti per : Ceste bataille car la laisse ester! A Charlemaigne te ferai acorder;

De Guenelon justise iert faite tel 3905 Jamais n'iert jorz que il n'en seit parlét. »

Dist Pinabels: « Ne placet damne Deu!
Sostenir voeil trestot mon parentét.
N'en recredrai por nul home mortel:
Mielz voeil morir qu'il me seit reprovét. »

3910 De lor espédes comencent a chapler
Desor cez helmes qui sont ad or gemét:
Contre le ciel volet li fous toz clers.
Il ne poet estre qu'il seient desevrét,
Senz home mort ne poet estre afinét.

3915 Molt par est proz Pinabels de Sorence.
Si fiert Tiedri sor l'helme de Provence,
Salt en li fous, que l'herbe en fait esprendre;
Del brant d'acier la more li presentet,
Desor le front l'helme li en detrenchet.

3920 Enmi le vis li at faite descendre,

La destre jode en at tote sanglente.

L'halberc desclot josque par som le ventre;

Deus le guarit que mort ne l'acraventet.

Ço veit Tiedris que el vis est feruz,

3925 Li sans toz clers en chiét el prét herbut.
Fiert Pinabel sor l'helme d'acier brun
Josqu'al nasel li at frait et fendut,
Del chief li at le cervel espandut,
Brandit son colp, si l'at mort abatut.

3930 Ad icest colp est li estorz vencuz.

Escrident Franc: « Deus i at fait vertut.

Assez est dreiz que Guènes seit penduz,
Et si parent qui plaidiét ont por lui. »

Ouant Tiedris at vencude sa bataille.

3935 Venuz i est li emperédre Charles.

Ensembl'od lui de ses barons sont quatre:
Naimes li dus, Ogiers de Danemarche,
Jofreiz d'Anjou et Guillalmes de Blaive.
Li reis at pris Tiedri entre sa brace,

3940 Tert lui le vis od ses granz pels de martre; Céles met jus, puis li afublent altres. Molt soavét le chevalier desarment, Monter l'ont fait une mule d'Arabe, Repaidret s'en a joie et a barnage.

3945 Viénent ad Ais, descendent en la place. Des or comencet l'ocision des altres.

Charles apèlet ses contes et ses dus : « Que me lodez de cels qu'ai retenuz ? Por Guenelon érent a plait venut,

3950 Por Pinabel en ostage rendut. »
Respondent Franc: « Ja mar en vivrat uns. »
Li reis comandet un soen veiier Basbrun:
« Va, sis pent toz a l'arbre de mal fust!
Par ceste barbe, dont li peil sont chanut,

3955 S'uns en eschapet, morz iés et confonduz! »
Cil li respont: « Qu'en fereie jo plus? »
Od cent serjanz par force les conduit:
Trente en i at d'icels qui sont pendut.
Qui tradist home, sei ocit et altrui.

3960 Puis sont tornét Baivier et Aleman, Et Peitevin et Breton et Norman. Sor toz les altres l'ont otreiiét li Franc Que Guènes moerget par merveillos ahan. Quatre destriers font amener avant,

3965 Puis si li leient et les piez et les mains.
Li cheval sont orgoillos et corant,
Quatre serjant les acoeillent devant
Devers une ive qui est enmi un champ.
Tornez est Guènes a perdition grant:

3970 Trestuit si nerf molt li sont estendant,
Et tuit li membre de son cors derompaut.
Sor l'herbe verte en espant li clers sans.
Guènes est morz come fel recredanz:
Qui tradist altre, nen est dreiz qu'il s'en vant.

### XXXVII.

Charlemagne fait baptiser solennellement la reine Braminonde, qui reçoit le nom de Julienne. Après la défaite des païens, après la punition de Ganelon et le baptême de Braminonde, l'empereur croyait pouvoir se reposer. Mais une nuit l'ange Gabriel vient lui dire de la part de Dieu: « Rassemble les armées de ton empire, et va secourir le roi Vivien. » L'empereur aurait bien voulu n'y pas aller: « Dieu! s'écrie-t-il, que peineuse est ma vie! » Il pleure des yeux, tire sa barbe blanche.

3975 Quant l'emperédre at faite sa venjance, Sin apelat les evesques de France, Cels de Baviére et icels d'Alemaigne : « En ma cort at une chaitive franche ; Tant at odit et sermons et essemples,

3980 Creidre voelt Deu, chrestïentét demandet.

Batiziez la, por que Deus en ait l'anme. »

Cil li respondent : « Or seit fait par madraines,

Assez creüdes et enligniédes dames. »

As bainz ad Ais molt sont granz les compaignes;

3985 La batiziérent la reïne d'Espaigne.

g

Trovét li ont le nom de Juliane. Chrestiiéne est par veire conoissance. Quant l'emperédre at faite sa justise, Et esclargiéde est la soë grant ire, 3990 En Bramimonde at chrestientét mise. Passet li jorz, la nuit est asseride, Li reis se colchet en sa chambre voltice. Sainz Gabriel de part Deu li vint dire : « Charles, somon les oz de ton empire, 3995 Par force iras en la terre de Bire. Rei Viviien si socorras en Imphe, A la citét que paiien ont assise. Li chrestiien te reclaiment et crident. » Li emperédre n'i volsist aler mie : 4000 « Deus! dist li reis, si penose est ma vide! » Ploret des oelz, sa barbe blanche tiret.

Ci falt la geste que Turoldus declinet.

FIN.

# TABLE

## DES ASSONANCES DE LA CHANSON DE ROLANO

725, 885, 1110, 1261, 2099, 2134, 3329, 342 10 a : 180, 301, 366, 647, 737, 761, 1093, 1269, 1338, 1648, 1713, 1978, 2271, 2845, 2974, 3035, 3121, 3421, 3444, 3473, 3850, 3873, 3934. 2º an (ou en): 264, 280, 324, 392, 550, 609, 783, 860, 940, 1070, 1152, 1297, 1412, 1467, 1593, 1620, 1702, 1761, 1830, 1932, 2222, 2355, 2458, 2512, 2646, 2724, 2827, 3014, 3014, 3096, 3110, 3184, 3345, 3369, 3463, 3508, 3960. 1, 826, 909, 1082, 1842, 2312, 2909, 3084, 3612, 3705, an... e: 3975. 1396, 1586, 1785, 2999, 3589, 3780, 3915. en... e : 62, 122, 157, 342, 425, 520, 669, 894, 1028, 1059, 1170, 3º é: 1965, 1989, 2146, 2215, 2443, 2496, 2609, 2765, 2855, 2951, 3137, 3899. 441, 703, 1367, 1449, 2755, 3305, 3560, 3723. é... e : 24, 96, 252, 337, 468, 537, 642, 751, 792, 1139, 1311, 4º ié: 1502, 1671, 1680, 1737, 1869, 2066, 2164, 2200, 2397, 2476, 2525, 2665, 2790, 3858, 3883. ié... e : 3026, 3383. 50 è: 603, 1379, 2259, 3237, 3734, 3838. è... e : 47, 331, 661, 803, 931, 1289, 1691, 2115, 2246, 2488, 2630, 2916, 3060, 3291, 3396, 3742. 6º é... e : (intermédiaire entre é...e du n° 3, et ê...e du n° 5): 1562. 7º ei : 78, 501, 563, 994, 2741, 3279, 3405, 3451, 3543, 3750, 3793, 3892. ei... e : 975.

1. Chaque laisse est désignée par le numéro du premier vers.

148 TABLE DES ASSONANCES DE LA CHANSON DE ROLAND.

80 i: 139, 168, 402, 451, 627, 1124, 1235, 1304, 1851, 2024, 2056, 2124, 2375, 2881, 2962, 3201, 3352, 3481, 3815.

i... e: 89, 193, 317, 485, 512, 580, 717, 955, 1610, 1628, 1722, 1913, 2338, 2592, 2705, 2933, 3068, 3360, 3520, 3658,

3988.

9° 0: 596, 1049, 1188, 1587, 1796, 1940, 2284, 2945, 3214.

ò... e: 1570. 10° oe: 292, 3625.

11° 6: 214, 244, 414, 617, 766, 814, 841, 874, 1017, 1213, 1275,

1351, 1438, 1519, 1807, 1886, 2184, 2233, 2418, 2555, 2686, 2870, 2892, 3052, 3172, 3265, 3675, 3762, 3807.

ó... e : 10, 377, 634, 916, 1281, 1483, 1753, 2010, 2570, 2639,

2987, 3075, 3252, 3531, 3579, 3633. 12° u: 230, 774, 1039, 1550, 1952, 2035, 2083,

u: 230, 774, 1039, 1550, 1952, 2035, 2083, 2366, 2810, 3602, 3924, 3947.

u... e: 1320, 2297, 3648.

# GLOSSAIRE

### OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES.

Des mots qui ne sont pas au glossaire. — Nous n'avons pas fait entrer dans ce glossaire les mots qui appartiennent encore à la langue francaise. et dont le sens actuel ne diffère pas, ou diffère peu, de la signification qui leur est attribuée dans notre texte, par exemple acier. achever, amener, arbre, arc, ciel, cuisse, déclin, devenir, etc. Il était inutile de donner l'étymologie de ces mots, qu'on trouvera facilement dans le Dictionnaire de Littré ou dans celui de Scheler, et il n'y avait aucune remarque à faire sur leur emploi dans la Chanson de Roland. Les différences d'orthographe, entre la langue actuelle et celle du onzième siècle, ne nous ont pas semblé une raison suffisante pour introduire les mots de ce genre dans le glossaire; nous les avons omis toutes les fois que leur identité est facilement reconnaissable : ainsi on reconnaîtra sans peine cœur dans « coer »; chèrement dans « chierement »; croupe dans « crope »; bourgeois dans « borgeis »; glorieux dans « glorios »; chapelle dans « chapèle »; cité dans « citét »; contrée dans « contréde »; frère dans « frédre », etc. Au surplus, voici quelques indications générales sur ces équivalences d'orthographe :

L'ancienne diphtongue oe (ou ue) qui provient d'un o bref tonique latin est devenue un son simple que nous écrivons eu ou œu : soer =

sœur; poet = peut, etc.

L'ancienne diphtongue ei, qui provient le plus souvent d'un é fermé (e long ou i bres) tonique latin, est devenue oi : rei = roi; receit =

recoit; deveir = devoir, etc.

La diphtongue ié, qui provient d'un e bref tonique, ou d'un a tonique placé dans des conditions déterminées, s'est parfois réduite à é: aidier = aider; brief = bref, etc.

O, de l'ancienne langue, est souvent représenté dans la langue actuelle par eu ou par ou : dolor = douleur; boche = bouche, etc

Prescue toujours d'entre deux voyelles, ou séparé seulement de la

voyelle sulvante par une r, est tombé des la fin du onzième siècle : chantéde = chantée; vide = vie; pédre = père, etc.

T final tantôt s'est maintenu, tantôt est tombé, tantôt a été remplacé par un d: bontét = bonté; chantet = chante; grant = grand.

L s'est souvent vocalisée en u : chevel = cheveu; altre = autre, etc. S est le plus souvent tombée devant une autre consonne : desmembrer = démembrer : teste = tête, etc.

Les consonnes isolées entre deux voyelles ont été souvent redoublées, soit pour rappeler plus complètement l'étymologie, soit pour des raisons de prononciation que nous ne pouvons étudier ici : mêtre est devenu mettre: bèle : belle : done : donne : homme, etc.

Beaucoup des mots que nous venons de citer se trouvent d'ailleurs au glossaire, nous n'avons exclu que ceux à propos desquels il n'y avait à faire aucune remarque utile, directe ou indirecte.

Comment il faut chercher les substantis et adjectis. — Les substantis et adjectis ne se trouveront en général que sous la forme du cas régime singulier, qui est aussi le cas sujet pluriel. On sait qu'ils prennent une s ou quelquesois un z au cas sujet singulier et au cas régime pluriel. Il faudra donc supprimer cette s ou ce z pour trouver le mot, chercher conseil pour conseilz, bel pour bels, etc. On sait d'autre part que les mots qui se terminent par t au cas régime singulier prennent un z (= ts) aux cas en s: il faudra donc, pour les trouver, ajouter un t après avoir supprimé le z. chercher moz à mot, parz à part, etc.

Quand les adjectifs seront au féminin, il faudra les chercher sous leur forme masculine, c'est-à-dire supprimer l'e muet, et quant la consonne précédant l'e muet sera un d, changer ce d en t : le masculin de barbéde est barbét.

Comment il faut chercher les verbes. — Les temps et personnes des verbes qui n'offrent pas d'irrégularité no sont pas au glossaire. On devra chercher ces verbes sous la forme de l'infinitif, qu'il est facile de reconstituer en se reportant au tableau des flexions verbales de notre Introduction; mais il ne faut pas oublier que l'ancienne langue a cinq terminaisons d'infinitifs: er, ier, eir, re et ir. Ainsi la troisième personne du pluriel ardent, l'imparfait ardeit, etc., pourraient appartenir à arden, arden, arden, arden ou arden. C'est ardeir que l'on trouvera; la forme ardre a aussi existé. Il faut surtout se rappeler que, parmi les verbes de la première conjugaison, les uns avaient l'infinitif en er, les autres en ier; en présence de la forme «drecen, la première pensée de l'élève sera sans doute de chercher drecen, qu'il ne trouvera pas: l'infinitif de ce verbe est drecien.

Les temps irréguliers ne se trouvent que sous la forme de la première personne du singulier, quand les autres personnes peuvent facilement en être déduites. Ainsi deüssez n'est pas au glossaire, mais on voit facilement que c'est la seconde personne du pluriel d'un temps dont la première personne du singulier est deüsse : c'est deüsse qu'on trouvera.

Il v a des futurs qui sont irréguliers, mais l'irrégularité est alors commune à toutes les personnes de ce temps, et aussi à toutes les personnes du conditionnel; il suffisait donc de donner l'une de ces personnes, et nous avons choisi la première personne du singulier du futur, à laquelle on remontera sans peine en partant de l'une quelconque des autres. Prenons un exemple : au vers 457 de la Chanson de Roland, nous avons le mot lair REIE; si on consulte, dans l'Introduction de ce livre, le tableau que nous avons donné des flexions verbales, on verra que la flexion reie 1 est caractéristique de la première personne du conditionnel dans les verbes en re. eir ou ir : elle correspond à la flexion actuelle rais. Ce serait donc le conditionnel d'un verbe lairre, laireir ou lairir. Mais aucun de ces infinitifs n'est au glossaire. On devra en conclure qu'on est en présence d'un conditionnel irrégulier. Or, comme on peut encore le voir dans le tableau des flexions verbales, à la flexion reie du conditionnel correspond la flexion rai de la première personne du futur. Le futur du verbe, dont le conditionnel est lairreie, doit donc être lairrai, et on trouvera cette forme au glossaire.

Si nous avons restreint le nombre des formes que nous introduisions dans notre glossaire, c'est moins encore pour réduire ce livre au plus petit volume passible, que pour donner aux élèves l'occasion de réfléchir, de se rendre compte des choses, de faire acte d'intelligence.

Plan du glossaire. — Il nous reste à justifier le système que nous avons suivi pour la rédaction de chacun des articles. Nous indiquons les formes successives du même mot jusqu'à la forme actuelle; ainsi entre podeir de la chanson de Roland et pouvoir de la langue moderne nous marquons les intermédiaires, poeir, pooir, pouoir. Dans les exemples que nous citons pour montrer les acceptions anciennes, nous donnons généralement la forme actuelle aux mots qui se sont conservés, et la forme du plein moven âge à ceux qui ont disparu. Nous avons voulu ainsi faire ressortir l'identité entre les vieilles formes et les formes plus récentes. Il ne faut pas qu'on puisse croire que les acceptions disparues sont attachées aux formes anciennes : beaucoup de ces acceptions ont persisté presque jusqu'à nos jours, à travers les transformations successives des mots. C'est aussi pourquoi nous avons tenu à signaler, quand il y avait lieu, à l'aide de citations, la persistance des significations primitives jusqu'aux seizième, dix-septième et dix-huitième siècles. Il importe que l'étude du vieux français puisse servir à résoudre les difficultés générales de la langue et nous aider à comprendre les archaismes qui se sont conservés dans les textes classiques et jusque dans le langage actuel.

Nous n'avons pas cru devoir, sauf dans quelques cas exceptionnels,

<sup>1.</sup> Après une consonne; car après une voyelle l'r pourrait faire partie du radical, et on serait en présence de la flexion eie de l'imparfait de l'indicatif : coreie est l'imparfait de l'indicatif de corre.

renvoyer aux différents vers où se rencontre chaque acception. Ces indications, qui sont précieuses dans une édition savante à l'usage des érudits, n'auraient pu que charger sans profit une édition destinée à l'enseignement secondaire.

Quant aux étymologies, nous ne donnons que les étymologies latines. Pour les autres, nous nous bornons à dire que le mot est d'origine germanique, celtique ou orientale, en indiquant quelquesois, pour les termes germaniques, la forme de l'allemand moderne. Nous n'avons pas cru qu'il fût utile d'aller au delà. Les mots du latin populaire sont marqués d'un astérisque, nous les rapprochons des mots du latin classique auxquels ils se rattachent, sauf toutefois quand la forme populaire se trouve mentionnée dans le Lexique latin-français de E. Chatelain. Nous ne discutons pas les etymologies douteuses, parce qu'une discussion compléte eût été trop longue, et qu'en signalant simplement les diverses opinions en présence, on risquait de donner au lecteur inexpérimenté des idées fausses sur les lois phonétiques. Pour les mots d'origine latine, nous avons moins cherché à mettre à côté de chacun d'eux une forme latine, qu'à montrer leur rapport avec les autres mots français de même famille. Aussi, quand nous disons qu'un mot est formé sur tel autre mot français, il faut sousentendre: « ou sur le mot latin correspondant. » En d'autres termes, nous ne préjugeons pas la question de savoir si cette formation remonte à la langue latine ou si elle appartient à une époque postérioure à la constitution du français.

Enfin notre glossaire contient également les noms de lieux et de personnes, ceux du moins qui figurent plusieurs fois dans le texte. De courtes biographies résument le rôle de chaque personnage dans la Chanson, et, quand il y a lieu, marquent sa place dans l'Histoire.

### ABRÉVIATIONS PRINCIPALES.

| Adj    | adjectif.     | Plur         | pluriel.             |
|--------|---------------|--------------|----------------------|
| Adv    | adverbe.      | Prép         | préposition.         |
| Ch     | chanson.      | Prés         | présent.             |
| Condit | conditionnel. | Prétér       | prétérit.            |
| Conj   | conjonction.  | Pron         | pronom.              |
| Fém    | féminin.      | Rég          | régime.              |
| Fr     | français.     | Sf. ou s. f  | substantif féminin.  |
| Fut    | futur.        | Sing         | singulier.           |
| Imparf | imparfait.    | Sm. ou s. m. | substantif masculin. |
| Impér  | impératif.    | Subj         | subjonctif.          |
| Indéf  | indéfini.     | Subst        | substantif.          |
| Lat    | latin.        | Suj          | sujet.               |
| Ms     | manuscrit.    | Voy          | voyez.               |
| Part   | participe.    | =            | signe d'équivalence. |

A (ad devant les voyelles, aujour-d'hui à dans tous les cas), préposition qui a dans la langue du xiº siècle quelques emplois aujourd'hui disparus, notamment dans les divers sens de AVEC : « battre à bâtons, selle ornée à or, mourir à honte, partir à mille hommes. » Sens de PENDANT : « à toute ta vie » c'està-dire : pendant toute ta vie. - Sens de au moment de, a l'époque de : « au premier an » vers 2613, nous dirions aujourd'hui sans préposition : la première année. « A ce jour » = ce jour-là. Cependant nous pourrions dire encore comme au vers 2628 : « c'était au premier jour d'été. » L'emploi de la préposition « à » dans les locutions genre est aujourd'hui l'objet de distinctions souvent délicates. - Sens de DE possessif: « En cour à roi » = en cour de roi. « Frère à Marsile » = frère de Marsile. Quelquefois cet à se trouve supprimé devant le nom et reparaît devant les adjectifs qui s'y rapportent : « le neveu Drouon, au vieux et au chenu » c'est-à-dire « le neveu à (de) Drouon, le vieux et le chenu. » - Sens de PAR dans les locutions telles que « à milliers et à cents ». — « Au chemin = dans le chemin. - « A fort » voyez fort.

Abandonner (racine germanique), verbe: LIVERE, EXFORE. C'est encore le sens d'abandonner dans ces vers de Malherbe: « Et tantôt la fortune abandonner sa vie Aquelque autre danger. »— «Abandonner le frein à un cheval » c'est lui lâcher la bride. — « S'abandonner à (un danger) » = s'exposer à. — Leparticipe présent « abandonnant » peut avoir le sens d'un participe passé: livré, donné.

Abatiet. De abaire. Abatre (composé de baire), verbe : ABATRE, absolument être vainqueue. Voyez baire pour la conjugaison.

Abét (latin abbatem, fr. : abét, abé, abé), s. m. : Abbé.

Abisme. Nom d'un Sarrazin qui, à Roncevaux, porte l'enseigne, le dragon de Marsile. Il a un écu merveilleux, qu'il tient de l'émir Galafre. Il est tué par Turpin.

Acelin (origine germanique). Nom du comte de Gascogne. Il assiste au conseil tenu par Charlemagne, et plus tard il aide à relever l'empereur qui s'est pâmé de douleur sur le champ de bataille de Roncevaux.

Acheminer (formé sur chemin), verbe. Comme tous les verbes pronominaux à l'origine, « s'acheminer », dans les temps composés, peut être purement passif (sans pronom réfléchi): il est acheminé. Voyez lever.

Acceilient. De acoillir.

Acoillir (aujourd'hui accueillir. Voy. coillir pour la conjugaison), verbe: PRENDRE, ATTEINDRE. — Ges sens de « accueillir « s'expliquent par la signification primitive du simple cueillir. Voy. coillir. « Accueillir un cheval devant », c'est le conduire par la bride en marchant devant lui.

Acomungier (composé de comungier qui vient de communicare, lequel a aussi produit d'une part comuneiter, d'où communier, d'autre part communiquer, mot savant. De même changer et charrier dérivent l'un et l'autre du latin carricare), verbe : DONNER LA COMMU-NION A.

Aconter (composé de conter), verbe: compter et aussi BACONTER. Ce composé a donc les deux sens de l'ancien verba conter, que l'on a dédoublé par l'orthographe: conter et compter.

Acorde (subst. verbal de acorder. Nous avons conservé la forme masculine accord), s. f.: Accord.

Acorder (lat. \*ad-cord-are. La racine de ce verbe est le substantif latin qui a produit cœur), verbe. — « Accorder une personne à une autre » c'est faire la paix entre elles. Le régime indirect peut n'être pas exprimé. — « S'accorder à » ou « accorder (intransitif) à » c'est faire la paix avec.

Acraventer. Composé de craventer, même sens.

Ad, préposition, Voy. A.

Adate (composé de ate, qui vient du latin habitum, et auquel se rattache aussi malate ou malade), adj. : AGILE.

Adeiset, adeist. De adeser. Adelroth. Nom du neveu de Marsile. Avant la bataille de Roncevaux, il réclame l'honneur de frapper Roland, et demande qu'on lui adjoigne onze barons sarrazins pour lutter avec lui contre les douze pairs. Il est tué par Roland au début de la bataille.

Ademplir (plus tard aemplir. Composé de emplir), verbe: BEMPLIE, remplir une mission, exécuter un ordre.

Adenz (composé de la préposition à et du pluriel de dent), adv. : SUR LA FACE, littéralement sur les dents (opposé à envers = à l'envers, sur le dos). C'est ainsi que « s'aboucher », en lyonnais et en génevois, signifie se coucher sur la

face (litteralement sur la bouche).

Adeser (lat. \* ad-densare, verbe forme sur densum, et non \*adhæsare, qui se présente tout d'abord à l'esprit, mais qui n'explique pas la conservation du d dans le français postérieur au x1° siècle), verbe à radical variable : adeis... tonique, ades... atone. — точ-CHER. — « Adeser quelqu'un en ... » c'est le toucher à.

Adestrer (formé sur destre), verbe:

ÊTRE OU MARCHER A LA DROITE DE. Adir (subst. verbal de adirer, formé lui-même sur ire), sm. : FUREUR.

Aditant (plus tard aïtant ou à itant. Voyez itant), adv. : MAINTENANT, BN CB

Adob (subst. verdal de adober), sm. :

Adober (puis adouber. Origine germanique), verbe : ARMER, REVETIR DE L'ARMURE. Ce verbe et son composé radouber sont encore usités, particulièrement comme termes de marine, avec le sens de réparer. - « Lances adoubées » paraît signifier lances prises à la main. Il faut sans doute voir dans cette expression une hypallage, le participe se rapportant en réalité non à l'arme, mais à l'homme qui la porte. D'ailleurs il n'est pas inadmissible que le verbe adouber ait subi un dédoublement de sens analogue à celui de revêtir, qui signifie à la fois couvrir d'un vêtement et prendre comme vêtement. Il est beaucoup moins vraisemblable de supposer à adouber le sens de garnir du gonfanon.

Adorer (lat. adorare, fr. : adorer, aorer, aourer. Notre verbe adorer actuel est de formation savante), verbe.

Adrement (puis arrement. Latin

atramentum), sm . : ENCRB.

Aduner (latin \*adunare, formé sur

auner, qu'il ne faut pas confondre avec un autre verbe « auner » qui existe encore, et qui dérive de aune au sens de mesure), verbe : RÉUNIR, RASSEMBLER.

Aduret, participe passé de adurer, (verbe formé sur dur comme allonger sur long): littéralement rendu dur, TERRIBLE (en parlant d'une bataille).

Afaitier (lat. \* ad-factare. Le latin classique affectare a produit le mot savant affecter), verbe : proprement façon-

Afermer (composé de fermer. Voyce mot. « Affirmer » est la forme savante du même verbe. Notre verbe actuel « afirmer » a été créé sur le subs-tantif ferme, qui est du reste de la même famile que l'ancien affermer, que l'adjectif ferme, etc. Quant à « affermir », il a été formé sur l'adjectif ferme comme adoucir sur doux), verbe : AFFERMIR. Ce verbe a eu aussi, jusqu'au xvıı siècle, le sens d'affirmer. - « Être affermé à » = être retenu par (des étriers).

Affliction (mot savant. Latin afflictionem), s. f. : ABAISSEMENT, HUMILITÉ.

Afichiédement (formé sur afichiéde, part. passé féminin de afichier), adv. :

D'UNE MANUERE FERME, ASSURÉE.

Afichier (Puis aficher, afficher.
Composé de fichier. Le verbe afficher actuel est formé sur affiche, qui dérive de l'ancien verbe afficher), verbe : FIXER, APPLIQUER. — « S'afficher » = s'entêter. - « Bataille affichée » = bataille fortement engagée, acharnée.

Afidancier (puis afiancier, afiancer. Formé sur fidance, substantif que l'on retrouve dans les composés confiance, défiance, et dans le verbe fiancer), verbe : DONNER UNE SURETÉ, UN GAGE.

Afiler (formé sur fil), verbe. « S'affi-

ler n = couler en filets.

Afiner (puis affiner. Composé de finer. Voyez ce mot. Le verbe actuel affiner a été formé sur l'adjectif fin), verbe : ACHEVER. - « Affiner une bataille, c'est la gagner. — « Il (neutre) ne peut être affiné » = cela ne peut se terminer.

Afubler (lat. \*adfibulare, formé sur fibula qui veut dire agrafe), verbe: REVETIR. Ce verbe n'avait pas le sens défavorable qu'il a pris depuis. On disait « affubler quelqu'un d'un vêtement » et « affubler un vétement à quelqu'un ».

Agregier (formé sur gravem ou \*grevem, d'où vient grief, comme alleger sur levem. Aggraver, qui a le même sens, a été crée sur le français grave,. unum = un. Fr. : aduner puis auner, | forme savante du latin gravem. Quant à

notre verbe agréger, il dérive du latin l aggregare, et a un tout autre sens), verbe à radical variable : tonique agrieg..., atone agreg ... - AGGRAVER, S'AGGRAVER.

Agrieget. D'agregier. Agut (lat. acutum, fr. : agut, agu,

aigu), adj. : AIGU.

Ahan (origine incertaine), s. m.: seine, SOUFFRANCE. Dans Marot : « Ce vilain mot de concluer M'a fait d'ahan le front suer. » Littré exprime le regret de voir ce mot expressif tomber en désuétude. Sur ahan on avait formé le verbe ahanner qui est très usité au xvi siècle. Montaigne : « Je sçais combien ahanne mon âme en compagnie d'un corps si tendre. »

Ahi, interjection : Aн!

Aide (dérivé d'un subst. verbal d'adjutare = aidier, aider. On trouve une autre forme du même mot : aiude), s. f. :

Aidier (puis aider. Lat. \*adjutare) verbe à radical variable : aiud... tonique, aid... atone. Au subj., 3º personne sing., on trouve aiut et ait. - « Aider à quelqu'un » = l'aider, le secourir. -« Aider à quelqu'un de... » c'est l'aider à propos de... — L'impératif « aiude » au singulier, « aidiez » au pluriel = à l'aide, au secours!

Aliez, De aveir.

Aim, aimet. De amer.

Ainz (se rattache au latin ante, que l'on retrouve dans avant, devant), adv. et prépos. : AVANT. - « Ainz que » signisse avant que ou aussitôt que ou en moins de temps que, et gouverne le subjonctif. — « Ainz ne... que... » ou «ainz que,.. ne... » = avant que placé dans le premier cas en tête de la premier: proposition, et dans le second cas en tête de la seconde : « Ainz ne vedrat passer cest premier meis que jol sivrai » = « Avant qu'il voie passer ce premier mois, je le suivrai » ; « Ains i ferai un poi de legerie que jo n'esclair ceste meie grant ire » = « Je ferai quelque folie avant que je n'apaise ma grande fureur. » On remarquera que la Chanson de Roland n'emploie le subjonctif que dans la seconde de ces formules. - « Com il ainz pout = « Le plus tôt qu'il put. » — « Ainz demain nuit », dont le sens propre est « avant la nuit de demain », paraît signifier, au vers 517 : sans plus tarder, des maintenant. - Encore au xvie siècle ains que s'emploie couramment dans le sens de avant que, et ains dans le sens de plutôt et de mais. Régnier : « Digne non de pitié, ains de compassion. »

La Bruvère regrette que ce mot ait péri. Ensin cet ancien adverbe est entre dans la composition de ains-né devenu aisné, ainé.

Ainzquarde (composé de ainz (voy. ce mot) et de guarde. De même ainzné devenu ensuite aine), s. f. : AVANT-GARDE.

Aire (latin agrum) s. m. obigine, RACE. Ais (lat. Aquis), nom de lieu: Aix-LA-CHAPELLE, que la Chanson de Roland place en France.

Ait. Voy. Aidier.

Ait (lat. actum ?), mot qui ne se trouve que dans la locution « ad ait » = VIVEMENT.

Aitre (mot savant. Lat. atrium. qui est aussi entré tel quel dans la langue, comme mot savant d'origine ré-

cente), s. m. : PARVIS.

1. Aiude. De aidier.

2. Aiude (Voy. Aide), s.f.: AIDE, SECOURS. Aiut. Voy. Aidier.

Ajorner (puis ajourner. - Formé sur jorn), verbe intransitif, qui se conjugue avec l'auxiliaire être : Luire (en parlant du jour). — « L'ajournée », participe pris substantivement : le lever du jour.

Ajostède (part. passé féminin de

ajoster), s. f. : RENCONTRE.

Ajoster (plus tard ajouster, ajouter-— Formé sur joste), verbe: RÉUNIR. - « Ajouter un corps d'armée », c'est disposer, le masser pour la bataille.

Al. Pour à le : Au. Il ne faut pas oublier que la préposition à peut avoir des sens aujourd'hui disparus.

Albe (latin albam), s. f. : AUBE. — « En

l'aube » = à l'aube. Aleiier (aujourd'hui allier. .- Composé de leiler. Voyez ce mot pour la conjugaison), verbe. - « S'allier » = se réunir, dans le sens le plus général :

SE RALLIER. Aler (d'après M. G. Paris, de \*addare pour addere, dans le sens de « addere gradum». Addare a pu devenir andare, comme REDDERE est devenu RENDRE La chute du d de andare n'est pas extraordinaire, car dans plusieurs formes du verbe prendre, nd s'est réduit à n (prenons). Enfin n et l peuvent permuter (libellum a donné níveau, orphani. num: orphelin, etc). Cette étymologie paraît très compliquée, mais elle est la seule qui rende compte des formes de ce verbe dans les différentes langues romanes). Subjonctif présent : que j'alge, que tu alges, qu'il alget ou alt, que nos algions, que vos algiez, qu'il algent — La Ch. de Roland dit « en aller » dans le sens ou nous disons s'en aller.

- « Aller un arpent » c'est parcourir un arpent. - « Aller » peut être employé là ou nous mettrions venir. Ainsi Marsile, qui est à Sarragosse, demande par lettre à Baligant « qu'il aille le secouir a Sarragosse. » - « S'en aller venir à quelqu'un ", c'est venir à lui. — « Aller » suivi du gérondif devient un véritable auxiliaire : « il va s'arrêtant » == il s'arrête. Dans ces locutions on peut trouver « en aller » au lieu de « aller ». Voy. vers 2463 et 2472.

Alexandrin (lat. Alexandrinum),

adj. : d'ALEXANDRIE.

Algalife (origine arabe) s. m. : CALIFE. Algalise ne diffère de calise que par l'adionction de l'article arabe. Le calife dont il est question dans la Chanson de Roland est oncle de Marsile et seigheur de Carthage, d'Alferne, de Garmaille et d'Ethiopie. Dans la lettre que Charlemagne confie à Ganelon pour Marsile, l'empereur demande au roi sarrazin de lui envoyer en otage son oncle le calife. C'est le calife qui engage Marsile à écouter le message de Ganelon. A son retour près de Charlemagne, Ganelon imagine une histoire d'après laquelle l'oncle de Marsile a péri dans une tempête. A Roncevaux le calife commande le corps d'armée qui donne le dernier. Il est tué par Olivier après l'avoir blessé à mort.

Alge. Voy. Ater. Alient. De aleiier.

Alixandre (lat. Alexandriam) : ALEXANDRIB. Comparez, pour la forme,

Ethiope et Arabe.

Almace. Nom de l'épée de Turpin. D'après la légende, on l'avait essayée, comme Durendal, sur le perron du palais d'Aix, et toutes les deux avaient résisté.

Almaçor (origine arabe), s. m. : nom d'une dignité chez les Sarrazins. Comparez le surnom Almansor donné au premier ministre du calife de Cordoue

la fin du xº siècle. Almaris. Roi de Belferne, qui livre

combat à Gautier de l'Hum.

Alne (puis aune. Origine germanique : comparez le latin ulna), s. f. : AUNE. Cette mesure ne s'applique plus guère qu'aux étoffes. — « Ni aune ni plein pied » = pas un morceau.

Aloér (puis alouer, allouer. Composé

de loer), verbe : PLACER.

Aloet (origine germanique), s. m.:

ALLEU, PIEP.

Alosét (formé sur los), part. passe : LOUE. - « Etre alosé de vasselage », c'est étre loué pour son courage, être célèbre par son courage.

Alphaïien. Nom d'un Sarrazin tué par Ölivier.

Alquant (lat. aliquanti, fr. alquant, auquant. Rapprocher auquant d'aucun). adj. indef. plur. suj.: UN CERTAIN NOMBRE:
Alques (lat. aliquid), adv.: UN PRU.

Alt. Voy. aler. Alter (puis altel gutel — Lat. al-

tare), s. m. : AUTEL.

Altre (lat. alterum), adj. ou pronom indéf. : AUTRE, UN AUTRE; adj. numéral : SECOND. - Aujourd'hui, quand nous partons d'une action réciproque faite par deux personnes, nous metions le verbe au pluriel, et nous lui adjoignous « l'un l'autre », ou « l'un à l'autre », etc., qui forme une sorte de locution adverviale : « ils se sont rapprochés l'un de l'autre. » L'ancienne langue aurait dit : « l'un s'est rapproché de l'autre ». - « D'heures en autres », voy. Hore.

Altrest (puis autresi. — Composé de altre et de si. Aussi est formé de même, mais avec le latin aliud au lieu de alterum. Le sene est le même), adv. : AUSSI. - « Autresi commo » = comme.

Altretant (puis autretant, Est à autant ce que altresi est à aussi), adv. : Au-TANT. Le même mot peut être aussi adjectif avec le sens de autant de; il se décline alors comme l'adj. tant.

Altretel composé de altre et de tel), adj. indéf. qui signifie au neutre : Au-

TANT, LA MÊME CHOSE.

Alve (puis au e. — Latin \* alva qui se rattache au latin classique alveum. dont un diminutif a produit, en formation savante, alvéole), s. f. : PARTIE LATÉ-RALE DE LA SELLE.

Alverne. Nom de pays': Auvergne. Ambes (lat. \* ambas), adj. féminin pluriel : uss neux. Voy. Ansdous.

Ambesdous, féminin de ansdous. Ambor (est à ans contenu dans ansdous ce que francor est à franc, païenor à païen. Voy. ces mots), adj. et pronom:

TOUS LES DRUX.

Amborie (prononcez Ambore, en mouillant l'r. Plus tard Amboire). Nom propre. C'est Amboire d'Oloferne qui porte l'enseigne de Baligant. Il est tué par Ogier le Danois.

Ameint. De amener. Voy. mener

pour la conjugaison.

Amendise (formé sur amender). s. f. : REPARATION. « Belle en sera l'amendise » = je vous ferai une belle réparation.

Amer (lat. amare), verbe à radical variable: aim... tonique, am... atone. . AIMER. — « Ne pas aimer » euphémisme pour dire detester.

« être ami à quelqu'un. »

· Amirable (le ms. d'Oxford a, par erreur sans doute, amiracle. Lat. admirabilem), adj. : MERVEILLEUX.

Amirafie (origine arabe. Le ms. écrit aussi amurafie. Le mot est de même famille que émir et amiral), s. m. : nom

d'une dignité chez les Sarrazins.

Amirail. Nom d'une haute dignité chez les mahometans. C'est notre substantif amiral. Mais le mot de la langue historique actuelle qui rend le mieux le sens d'amiral dans la Ch. de Roland est ÉMIR. « Amiral » d'ailleurs est un dérivé d' « émir. » Il est question dans la Chanson de Roland d'un émir de Primes, de qui Margariz de Séville tenait son épée, et de l'emir Galafre, de gui Abisme tenait son écu. L'émir de Babylone Baligant joue un très grand rôle dans la se-conde partie de la Chanson.

Amiralz. Cas suj. sing. ou rég. plur.

d'amirail.

Amont (formé sur mont), adv. : vers LA MONTAGNE, VERS LE CIEL, EN HAUT.

Amor (lat. amorem), subst. féminin : AMOUR. - « Pour votre amour, pour son amour » = pour l'amour de vous, de lui.
Anceis (lat. ante ipsum), adv. et

prép. : AVANT, AUPARAVANT.

Ancessor (puis ancesseur. Lat. antecessorem. - Le cas sujet singulier était ancestre, qui s'est conservé), s. m. ;

Andoi. Cas sujet masc. de ansdous. Angele (prononcez anjle, en deux syllabes. Lat. angelum), s. m. : ANGE.

Angoissable (forme sur le verbe angoissier), adj : PLEIN D'ANGOISSE; RESsenné (en parlant d'un désilé). Sur la valeur donnée dans ce mot au suffixe able voy. Chadeignable et Mudable.

Angoissier (puis angoisser. — Latin augustiare , verbe : sennen de PRES : TOR-TURER; AGONISER (intransitif. Le verbe angoisser est encore un très bon mot, comme le remarque Littré, et on l'a qualifié bien à tort de néologisme. Bossuet l'a employé : « Nous sommes affligés, ditil, mais nous ne sommes pas angoissés. »

Angoissos (puis angoisseux. - Formé sur angoisse), adj. : PLEIN D'ANGOISSE.

Anme latin animam), s. f. : AME ; et aussi personne, c'est encore le sens que nous donnons à ce mot dans la locution : « il n'y a pas àme qui vive. »

Anombrer (composé de nombrer),

verbe : comptem.

Ansdous (latin \*ambos duos), adj. : Tous LES DEUX et quelquefois Toutes LES

Ami (lat. amicum), s. m. On disait : | DEUX (la forme régulière du féminin est ambesdous, car ce mot se compose en réalité de deux adjectifs, ans et dous, et le féminin de ans est ambes. Voy. ambes).

Anseïs. L'un des douze pairs. Il est appelé « Anseïs le sier » et « Anseïs le vieux. » Il y a dans notre littérature épique un autre personnage de ce nom : Anseis de Carthage, Le comte Anseis de la Chanson de Roland assiste à l'arrivée de Blanchandrin. A Roncevaux il tue Turgis de Tortelose, et il est thé par Malcuidant.

Anuit (latin hac nocte), adv. : CHTTH

Anvel (sans e muet au féminin. -Lat. annualem, sur lequel a été refaite la forme actuelle annuel), adj. : ANNUEL.

Anz, cas sujet singulier ou rég. plur. de an (= année). - « Anz et dis » Voyez

Apareillier (puis appareiller. Forme sur pareil), verbe : PREPARER. - « Étre appareillé de bataille » c'est être préparé pour la bataille.

**Apareir** (puis *aparoir, apparoir.* — Lat. apparere), verbe à radical variable : aper... tonique, apar... atone. Le participe passé apareut et le participe présent apareissant se rattachent au verbe apareistre, qui est devenu apparaître et qui vient de \* apparescere. « Apareir » et « apareistre » ont d'ailleurs le même Sens : APPARAITRE.

Apareissant, apareüt. Vov. Apa-

Apeler (lat. appellare). Ce verbe a souvent le sens de interpeller, adresser la parole à. « En appeler quelqu'un » a le même sens.

Apendre (composé de pendre), verbe; SE RATTACHER. Comparez le sens du mot savant appendice.

Aperceit. De aperceivre.

Aperceivre (lat. ad-percipere. Voy. receivre pour la conjugaison), verbe : APERCEVOIR. - « S'apercevoir » peut signifier revenir à soi, reprendre ses es-

Aperceüt, aperçut. De aperceivre. Apert. De apareir.

Apoiler (formé avec podium = puy. Voy. Pui), verbe à radical variable : apui... tonique, apoi... atone. — Appuven.

Apollin (lat. Apollinem) : Apollow. un des dieux des Mahometans, d'après la Chanson de Roland. Voy. page 1.

Apostle (lat. apostolum. — L'l s'est changee plus tard en r par euphonie), s. m. : APÔTRE. — « L'apôtre de Rome » c'est saint Pierre ou le Pape.

Apresenter (composé de presenter), verbe : présenten, offrin.

Aprochier (puis aprocher, approcher. Formé sur proche, qui vient d'un dérivé du latin prope) verbe. — « S'approcher à quelqu'un » c'est s'approcher de lui. Dans les temps composés de s'approcher le pronom refléchi peut être supprimé. (Voy. Lever, qui s'emploie de

Aproef (lat. ad-prope), prép. et adv. :

\*approximare. Aproismier (lat. Comparez le mot savant proximité), verbe à radical variable : apruism... tonique, aproism ... atone. - APPROCHER DE. «S'aproismier envers... » c'est s'approcher dc... - « Aproismier en » c'est avancer

Apruismet. De aproismier.

Aqueisiet (forme sur queit = coi.

Voy. Queit), part. passé: RENDU coi. Aquiter (aujourd'hui écrit acquitter. Formé sur quite), verbe : RENDRE QUITTE, DÉLIVRER. « Acquitter la vie de son corps » c'est sauver sa vie.

Arabe. Nom de pays : Anabis. Le nom du peuple, dans la Chanson de Roland, est Arabit. Le mot latin désignant le pays était Arabiam. L'ancienne forme française Arabe et la forme actuelle Arabie sont toutes les deux d'origine savante. mais la première remonte à une époque ou on avait encore le sentiment de l'accent tonique latin. Pour d'autres noms de pays, c'est cette forme ancienne qui s'est conservée : nous disons la Calabre et non la Calabrie.

Arabit. Nom de peuple : ARABE. Araisnier (d'un verbe latin formé sur rationem, qui a donné raison. Voy. raison), verbe à radical variable : araisn... atone, araison... tonique; mais de très bonne heure on trouve ce verbe entièrement conjugué avec l'un ou l'autre de ces radicaux. - PARLER A.

Araisonet. De araisnier

Ardeir (latin ardere. Notre adjectif ardent est l'ancien participe présent de ce verbe, ardant, ramené à l'orthographe latine), verbe : BRULBR, FLAMBOYER. verbe est encore employé par La Fontaine : « Haro! la gorge m'ard! »

Arestedut. Parait appartenir à un verbe formé sur le latin statuere, mais sert de participe passé à arester, lequel se rattache à stare.

Arester (puis arrêter. Composé de rester), verbe : s'Arrêter. Ce sens intransitif s'est conservé particulièrement à çais absolu ne l'a pas conservé.

imatifoir : arrêtez!

Assaillir (composé de sailli

Argoille. Nom de pays.

Arguder (lat. argutare, fr. arguder, arguer), verbe : PRESSER. - « S'areguder de » = SE PRESSER POUR, AVOIR HATE DE. Ce mot est resté dans la langue avec les sens de « accuser, conclure », probablement sous l'influence du latin arguere, dont argutare est le fréquentatif.

Armet, partic. passe qui peut être pris substantivement : Armé, Homme Armé.

Aronde (lat. hi undinem, fr. : aronde ou ironde, d'on dérivent les diminutifs arondelle et hirondelle), s. f. : HIRON-

Art. Vov. Arz.

Artimaille (le ms. a artimal. La correction est de M. G. Paris. — Lat. artem mathemoticam), sf. : SORCELLBRIE.

Arz, pluriel de art, s. f. - « Être de males arts », c'est être plein de vices. Dans cette locution, males est le fem. plur. de l'adj. mal (Voy. ce mot). En latin artem, d'où vient art, avait aussi le sens de conduite.

As, pour a les : Aux, A... Les. Au vers 2772 « as porz passer » = à les défiles passer, c'est-à-dire à passer les défilés. De même, vers 3889, « as helmes detrenchier » = « à couper les heaumes. » En outre il ne faut pas oublier que la prép. à peut avoir des sens aujourd'hui dis-

Asconse (subst. verbal de asconser. ou formé sur le part, lat, d'ou vient asconser) s. f. : LIEU OU L'ON SE CACHE.

Asconser (lat. \*absconsare formé sur \*absconsum, de abscondere), verbe : ca-CHER. — « Ne pas asconser sa clarté pour le soleil », c'est ne pas cacher, ne pas perdre sa clarté à cause de celle du soleil. lutter d'éclat avec le soleil.

Asmer (lat. æstimare, dont la forme savante est estimer), verbe : PENSER. « Asmer à » = songer à, avoir l'idée de.

Asoldre (lat. absolvere, fr. : asoldre, asoudre, devenu absoudre sous une influence savante). Part. passe: asols. — ABSOUDER, DONNER L'ABSOLUTION A. LI-BÉRER.

Asols. De asoldre.

Asolut (plus tard absolu. - Lat. absolutum, part. pas. du verbe qui a donné absoudre. Tandis que beaucoup d'autres verbes ont pris en français le part. pass. en u, comme si le part. latin avait été en utum, le verbe absoudre qui avait en latin le part. en utum, l'a perdu en français, car il fait absous), adj. : LIBRE. C'était l'un des sens du lat. absolutum. Le fran-

Assaillir (compose de saillir. Voy. ce

mot pour la conjug.), verbe : SAUTER SUR, |

Assaldrai, assalt. De assaillir.

Assedeir (Vov. Sedeir), verbe : As-SBOIR ; ASSIÉGER.

Assembler (même racine simul que dans ensemble), verhe: néunin. On disait: « s'assembler à » dans le sens de se joindre à. Encore dans Malherbe : « Tu suis mes ennemis, t'assembles à leur bande. » - « Assembler deux corps » = mettre

aux prises deux personnes.

Asserit (lat. ad-secretum, ou part.
pas. d'un verbe formé sur le mot latin serum, qui a produit soir), adj. dont le fém. est asseride : serein ou assomen.

Asseürer (puis assurer. — Formé sur seur), verbe. — « S'assurer » peut signifier se ménager, se mettre à l'abri du

Assez (lat. ad-satis), adv. : BEAUCOUP, ASSEE. « Satis » avait aussi en latin le sens de « beaucoup. »

Assis. De assedeir.

Astrimoigne (ce mot se rattache sans doute au Strymon, fleuve de Macédoine). Nom de peuple. At. De aveir.

Ataignet. De ataindre.

Ataindre (puis atteindre. - Lat. \*attangere pour attingere), verbe : ATTEINDRE. On disait « atteindre à quelqu'un » pour atteindre quelqu'un.

Atalenter (formé sur talent (Voy. ce mot), comme agréer sur gré), verbe : con-

VENIR, PLAIRE. Atant (composé de à et de tant), adv. : ALORS. Encore dans La Fontaine : « A tant se tut. "

Atargier (Voy. Targier), verbe : AT-TARDER

Atgier (origine germanique), s. m. : espèce de javelot.

Atot (puis atout. — Composé de à et de tot), adv. et prép. : AVEC. - « Atout » s'employait encore dans ce sens au xvıº siècle.

Atraire (composé de traire), verbe :

ATTIRER, GAGNER (à Dieu).

Austorie (prononcez Austore en mouillant l'r). Nom propre. Il y a dans la Chanson de Roland un duc de ce nom. seigneur de Valence (Valeri dans le manuscrit) sur le Rhône. Il est tué par Grandoigne.

Aval (formé sur val), adv. : vers LES VALLERS: EN BAS.

Avaler (formé sur val, comme remonter sur mont), verbe : DESCENDRE, TOMBER. Telle est la valeur primitive de ce mot, qui s'est ensuite specialise dans le sens l

de « faire descendre des aliments dans l'estomac. »

Avant (lat. ab ante) prép. et adv. : AVANT, DEVANT, EN AVANT, DESORMAIS. Aujourd'hui cet adverbe est surtout un adverbe de temps. Il ne s'applique à l'espace que dans des locutions consacrées comme « aller plus avant ». La Chanson de Roland dit « venir avant, passer avant » dans le sens de avancer, s'avancer, « amener avant » dans le sens de amener devant, faire avancer. — « Porter avant » c'est apporter. — « Ne pouvoir en avant » ou « ne pouvoir mais en avant ». Voy. podeir. — « Parler avant »

= parler le premier. — « Avant de deux lieues » = à moins de deux lieues.

Aveie. De aveir. Aveir (lat. habere). Part. pas.: out. Indic. pres.: j'ai, tu as, il at, nos avons, vos avez, il ont. Imparf.: j'aveie, il aveit, nos avions. Preter. : j'oi, tu ous, il out, nos oumes, il ourent. Fut. : j'avrai, nos avromes ou avrons, vos avrez ou avreiz. Condit. : il avreit, nos avriomes ou avrions Subj. prés. : que j'aie, que tu aies, qu'il ait, que nos aions, que vos aitez. Imparf.: que j'ousse, qu'il oust, que nos oussons, qu'il oussent. I ou « Avoir que... » suivi d'un infinitif, c'est avoir à... - « N'avoir mie de quelqu'un ou de quelque chose » c'est ne pas l'avoir ou ne plus l'avoir. - « Avoir quelqu'un cher, avoir quelqu'un vil » c'est le chérir, le mépriser. — Sur « i at, i out, etc. », voy. I. « At » s'emploie quelquefois seul, sans i, avec le sens de « i at » : « Set anz at pleins » = il y a sept ans pleins. « Meillor vassal n'aveit » = il n'y avait pas de meilleur vassal. -« Avoir », pris substantivement, signifie avoir, biens, richesse.

Avenant. Voy. Avenir. - . Chose avenant à quelqu'un » = chose qui lui va bien.

Avendrat. De avenir.

Avenir (composé de venir. Devenu advenir, d'abord dans l'orthographe seulement, ensuite dans la prononciation. - Lat. advenire), verbe : ADVENIR. « Il (neutre) leur advient bien ou bellement » équivaut à cela leur réussit, uls sont heureux. - Encore au xvii siècle. Corneille, La Fontaine et Racine n'écri-vent pas le d. L'infinitif de ce verbe est resté dans la langue comme substantif avec son ancienne prononciation. Nous avons aussi comme adjectifs le participe présent avenant et le participe passe féminin avenue.

Avenut. De avenir.

Aver. Nom de peuple : AVARE.

1. Avers (fem. averse. - Lat. adversum, dont la forme savante est adverse). adj. : PATEN.

2. Avers. Cas suj. sing. ou rég. plur. de aver.

Aversier (lat. adversarium, dont la forme savante est adversaire), s. m.: l'ennemi, LE DIABLE. Au plur. : les diables.

Avint. De avenir.

Avison (lat. \*ad-visionem), s. f. : vi-

sion, songe. On disait « songer une avison. » — « Une avison d'ange » c'est une vision envoyée par un ange.

Avoec (lat. apud hoc), prep : AVEC. Avoet (plus tard avoue. - Lat. atvocatum. d'ou dérive aussi avocat. mot d'origine savante), sm. : DÉFENSEUR; CE-LUI OUI RÉPOND D'UN AUTRE: SEIGNEUR.

Avrai. Avreit. Avriomes. Avromes. De aveir.

В

Bacheler (origine probablement celtique), s. m. : BACHELIER, possesseur d'une bachellerie, sorte de domaine rural; par extension jeune seigneur, aspirant chevalier. Pour la transformation de bacheler en bachelier, voy. Bocler.

Baillie (lat. \*bajuliam, de bajulare.

Voy. Baillir), s. f. : Possession, Puis-SANCE. « Avoir en baillie » c'est posséder,

être roi de...

Baillier (puis bailler. De la même famille que bai/lir : c'est le même verbe dans une autre conjugaison), verbe : AT-TRINDRE. Le sens étymologique de ce verbe est « porter, » d'ou derive le sens de « donner, » qui s'est conservé.

Baillir (lat., bajulare, avec change-ment de suffixe. Voy. Baillier), verbe: Posséder, gouverner. — « Mal baillir » c'est mal gouverner, mettre en mauvais cas. — « Bailli », nom d'un officier royal ou féodal, derive de ce verbe baillir.

Baisier (lat., basiare), verbe : BAISER, EMBRASSER. — Sur « baiser en » voy. En. En parlant de personnes qui s'embrassent on dit aujourd'hui qu'elles se baisent sur la bouche, au visage, etc., en mettant le substantif au singulier. On trouve

le pluriel dans la chauson de Roland.

Baivier. Nom de peuple : Bavarois. Balaguer (écrit dans le manuscrit d'Oxford Balaquet, Balaquez et Bala-guer). Nom de ville. Voy. Clarin. Bala-guer est citée par Roland au nombre des villes qu'il a conquises. Un amirafle de Balaguer figure parmi les douze pairs de Marsile. Il est tué par Gérier à Roncevaux. - Balaguer est en Catalogne, dans la province de Lérida.

Baldevin (origine germanique) : Baupouin, nom du fils de Ganelon. Il est resté amis et à l'Empereur avant de partir en ambassade.

Baldor (puis baudor, baudeur. -Formé sur balt), s. f. : JOYEUSE AUDACE, BNTRAIN.

Baleiier (origine incertaine), verbe : PLOTTER. Il n'est pas certain que ce soit le même verbe que le balayer actuel.

Baligant. Nom de l'émir de Babylone, qui joue un grand rôle dans la seconde partie de la Chanson de Roland. D'après la chanson, il vivait déjà du temps de Virgile et d'Homère. Marsile lui a écrit dès la première année de l'expédition de Charlemagne, pour l'appeler à sou secours. Mais il n'arrive qu'après Roncevaux. Il part d'Alexandrie, traverse la Méditerranée et remonte avec sa flotte le cours de l'Ebre. Il envoi**c T son vassal M**arsile deux messagers qui lut rapportent la nouvelle de la défaite. Il se rend lui-même près de Marsile, puis se lance à la poursuite de Charlemagne, qu'il rencontre près de Ron-cevaux. Il divise son armée en trente échelles, et la bataille s'engage dans une vaste plaine. Il tue Guineman, Gebouin, Laurent, Richard de Normandie. Il blesse Charlemagne, qui le tue. Voy. le portrait de Baligant vers 3157 et suivants.

Balt (puis baut ou baud. — Origine germanique), adj. : nandi et Joyeux, plein D'ENTRAIN. Cet adjectif s'est conservé comme nom d'une espèce de chiens courants: « un chien baud. » Notre substantif baudet est un diminutif de bau 1. Enfin on retrouve le même mot comme racine

dans le verbe « s'ébaudir ».

Bandon (origine germanique. Mot qu a servi à former le verbe abandonner), s. f. - « Se mettre en bandon » c'est sortir des rangs, s'avancer. - « Etre en la banen France. Ganelon le recommande à ses | don de quelqu'un » c'est lui être livre.

nique), verbe : convoquen (par le ban), REUNIR. Le mot ban existe encore dans la langue avec différentes significations parmi lesquelles le sens primitif de proclamation. Parmi les sens anciens de bannir figurait aussi celui de mettre hors la loi (par un ban), d'ou le sens actuel.

Barbamosche (la forme française actuelle serait Barbemouche). Nom du des-

trier de Climborin.

Barbarin, adj. : DE BARBARIE, c'està-dire des États barbaresques.

Barbet (puis barbe. — Dérivé de

barbe), adj. : BARBU.

Barge (lat. \*barga. — Origine celtique), s. f. : BARQUE. — A côté du latin barga on trouve aussi barca, d'ou vient barque, mais ce mot présente une forme dialectale : la forme vraiment française serait barche.

Barnage (lat., \*baronaticum. — Le mot actuel baronnage a été refait sur baron), s. m. : qualité de baron, VAILLANCE. On trouve dans la Chanson de Roland la locution : « enluminé de barnage ». Le même mot peut avoir aussi le sens de RÉUNION DE BARONS, ENSEMBLE DES BARONS. Voy. Barnét qui a les mêmes sens.

Barnét (puis barné. — Latin \*barona-tum. Le mot baronnet, fait sur baron, n'a le même suffixe qu'en apparence. C'est un diminutif), s. m. : RÉUNION DE BARONS et aussi QUALITÉ DE BARON, VAIL-LANCE. Voy. Barnage, qui a les mêmes sens. Ces deux mots ne diffèrent que par le suffixe, comme nuée et nua

Baron (lat., baronem), s. VAILLANT CHEVALIER, HOMME PU. Ce titre est donné à Charlemagne, Marsile,

à Roland, à Saint Gilles, etc.

Basbrun, Nom propre, Basbrun est chargé par Charlemagne de pendre les trente parents de Ganelon.

Bascle. Nom de lieu : PAYS BASQUE. Basilie (prononcez Basille, comme fille). Nom d'homme. Voy. pages 5 et 6.

Bastoncel (puis batonceau. - Diminutif de baston; est à ce mot ce que arbrisseau est à arbre), s. m. : PETIT BA-

Bataille (lat. \*hattualia). - « Donner bataille » ou « rendre bataille » ou « faire bataille » = livrer bataille. On trouve aussi dans la Chanson de Roland la locution « livrer bataille ». — « Veintre la bataille » ou « afiner la bataille », c'est la gagner. — « Tenir la bataille, » voy. Tenir. - Dans « bataille en champ », en champ (= sur champ de bataille) est une épithète de nature. De même « bataille |

Banir (puis bannir. - Origine germa- | champel ». - « Laisser ou guerpir bataille » c'est làcher pied.

Batistirie (prononcez batistire en mouillant l'r. — Lat. baptisterium), s. m.:

BAPTISTÈRE. Batre (lat. battuere), verbe. Le prété-

rit se conjugue comme celui de perdre: « il batiet ou il batit. » — « Selle à or battue » = selle garnie de lames d'or. « Battu » devrait se rapporter à or et non à selle. C'est une hypallage.

Beivre (lat. bibere, fr. : beivre, boivre, boire). Part. passe : beat. - Boing.

Bel (lat. bellum, fr. : bel, beau), adj. : BEAU. - On disait « beau à quelqu'un » dans le sens de beau aux yeux de..., comme nous disons « doux à, agréable

Belement (formé sur bel = beau). adv. : BELLEMENT (mot qui est tombé en désuétude, sauf dans quelques acceptions spéciales), d'une manière belle. — « ladvint bellement à », voy. Avenir.

Belne. Nom de ville : Beaune.

Benediçon (puis beneiçon, oenisson. Lat. benedictionem). s. f. : BÉNÉDIC-TION. - « Faire sa benisson » c'est donner

sa bénédiction.

Benedir (ou benedistre. - Lat., benedicere), verbe : BÉNIR. Ce verbe devrait faire à l'infinitif benedire, aujourd'hui bénire, et se conjuguer comme dire dont il est un composé. Bénir équivaut à bien dire, comme maudire à mal dire. Le d est tombé dans bénir et s'est conservé dans maudire conformément aux lois de la phonétique. Mais, en outre, bénir a subi une assimilation avec les verbes inchoatifs. Le manuscrit d'Oxford a déjà pour bénir les formes inchoatives, bien qu'il ne les ait pas pour maudire. Nous avons assimilé dans notre texte la coniugaison de ces deux verbes.

Ber. cas suiet de baron.

Berengier (origine germanique). L'un des douze pairs. A Roncevaux il tue Estramaris, et il est tué par Grandoigne.

Besanz (byzantios), s. m. reg. plur. :

Besgon (origine germanique). Nom du maitre queux de Charlemagne. L'empereur le charge de garder le traitre Ganelon.

Beüt. Voy. *Beivre*.

Bevon (origine germanique). Nom ropre. Bevon, seigneur de Beaune et de Dijon, est tué à Roncevaux par Marsile.

Bien (lat., bene), adv. et s. m., qui entre dans les locutions « par honneur et par bien, par amour et par bien », dont il faut rapprocher la locution actuelle « en tout bien tout honneur ». - « A bien » equivaut à bien. - « Bien ait » = Béni soit! - « Bien seit », vov. Estre .- « Bien », suivi d'un substantif au cas régime, peut equivaloir à beaucoup de.

Bis (origine inconnue), adj.: D'UN GRIS BRUN. Le « pain bis » est ainsi sppelé à

cause de sa couleur.

Blaive. Nom de ville : BLAYE.

Blanchandrin. L'un des barons de Marsile. C'est lui qui conseille à Marsile de tromper Charlemagne par une soumission feinte. Il est chargé du message avec neuf autres barons. Au retour il fait route avec Ganelon, l'envoyé de l'empereur, et cause longuement avec lui : tous les deux s'engagent à poursuivre, par tous les moyens, la mort de Roland. C'est lui qui présente ensuite Ganelon à Marsile.

Blasme (subst.verbal de blasmer), sm.: BLAME. — « Ne savoir blâme de... », voy. Saveir. — « Avoir blâme de... » = être

blàmé de.

Blasmer (lat. blasphemare), verbe. -« Blamer quelqu'un de... » c'est le blamer à propos de. — « Qui quel blast ne quil lot » signifie proprement : quel que soit celui qui l'en blame ou qui l'en loue, c'està-dire : la chose est ainsi.

Blast, subj. de blasmer, 3° pers. sing. Blecier (origine germanique), verbe : BLESSER. Se dit au figuré, en parlant d'un peuple éprouvé par la guerre : « la gent de France sera blessée ».

Blesmir (origine germanique), verbe : RENDRE BLÊME. Se trouve employé au figuré, à la suite du verbe blesser, en parlant d'un peuple éprouvé par la guerre. - « Blêmir » a aujourd'hui le sens de « devenir blême ».

Blialt (origine germanique), s. m. : BLIAUD, vêtement de dessous.

Bloi (origine douteuse), adj. Pour le sens de ce mot, on hésite entre bleu et

blond.

Bocle sor un diminutif de bucca, qui a donné bouche), s. f.: Boucle. La boucle de l'écu, d'ou dérive le nom du bouclier (Voy. Bocler), peut être de cristal ou d'or.

Bocler (dérivé de bocle = boucle), adj. : A BOUCLE. On a dit « un écu boucler », puis « un boucler » dans le même sens. Il y a eu en outre, pour ce mot comme pour quelques autres (sangler, bacheler),

substitution du suffixe ier au suffixe

Bodèle (puis bouelle ou boyelle. Forme feminine de bodel, boel, boyau, qui vient du latin botellum. Cerveau et cervelle, tonneau et tonnelle, vaisseau et vais-

selle, etc., sont des exemples de double formation du même genre), s. f. : EN-

TRAILLES, BOYAUX.

Bogre (lat. bu'garum, fr.: bogre, bougre; mot qui est devenu très grossier en passant par le sens de « hérétique Bulgare ». Comme nom de peuple il a été remplacé par la forme savante Bulgare): BULGARE.

Boillir (puis bouillir. - Lat. bullire).

verbe : BOUILLIB.

Boisine (lat. buccina), s. f. : TROM-

Boisson (formé sur bois), s. m. :

Bondir (origine douteuse. Comparez le latin hombitare), verbe : RETENTIR, d'ou paraît dériver le sens actuel, bien que l'hypothèse inverse se présente peut-être plus naturellement à l'esprit.

Bontet (lat. bonitatem). s. f. : BONTÉ, QUALITÉ (dans le sens de bonne qualité). Bordèle, Bordel (lat. Burdigalam).

Nom de ville : Bordeaux.

Botentrot. Nom d'une vallée ou, d'après l'histoire, Tancrède et Baudouin se séparèrent après la bataille de Dorylée. De la mention de cette vallée dans le Roland il ne faudrait pas conclure que notre chanson est postérieure à la première croisade.

Boter (puis bouter. - Origine germanique), verbe : PLACER, METTRE. Molière dit encore « quelle fantaisie s'est-il boutée là dans la tête ». Ce verbe s'est conservé dans le langage populaire. Il a servi à forms mots composés boute-en-train, bout

Brace (aujourd'hui écrit brasse. -Forme féminine de bras, dérivée du plur. neutre latin), s. f. : LES DEUX BRAS, d'ou le sens postérieur de ce que peuvent tenir les deux bras.

Braire (origine douteuse), verbe : POUSSER DES CRIS. Ne se dit pas seulement du cri de l'ane comme aujourd'hui.

Bramimonde. Nom de la femme du roi Marsile. Elle fait cadeau à Ganelon de deux colliers pour sa femme. Elle soigne Marsile blessé à mort, et assiste, du haut d'une tour de Saragosse, à la déroute de l'armée de Baligant. Charlemagne l'emmène comme prisonnière à Aix-la-Chapelle ou il la fait baptiser sous le nom de Ju-

Brandir (de la même famille que brant = épée), verbe : BRANDIR, et aussi etre brandi, osciller. — On disait « brandir une arme » et « brandir un coup. »

Branler (origine incertaine), verbe: BRANDIR.

ÉPÉB, FER DE L'ÉPÉB.

Braz (lat. brachium), s. m. : BRAS. -« Se prendre à bras », comme nous disons encore : se prendre à bras-le-corps.

Bricon (origine incertaine), s. m. : MI-

SÉRABLE, POÙ.

Brief (en une syllabe. - Lat. brevem, fr. brief, bref), adj. employé substantive-ment : LETTRE. Ce mot s'est spécialisé plus tard comme substantif dans le sens de « lettre du pape ».

Briés, cas sujet sing. ou rég. plur.

de brief.

Brisier (origine germanique), verbe : BRISER, SE BRISER. Le verbe casser a encore aujourd'hui un double sens analo-

Brochier (lat. \*broccare, se rattachant à brocchus qui signifie proéminent, pointu; fr. brochier, brocher), verbe : procher (des éperons). Le sens primitif de

Brant (origine germanique), s. m. : | ce verbe s'est surtout conservé dans le composé embrocher.

> Broeil (d'origine germanique ou celtique), s. m. : Bois. Le mot breuil est encore usité comme terme d'eaux et forêts. Il a servi à former le nom propre Dubrewil.

Brohon (origine incertaine), s. m. :

espèce d'ours. Broigne (origine germanique), s. f. : BROIGNE, espèce de haubert. Voy. Halberc.

Bruise. Nom de pays: Pausse. Brunissant, part. prés. de brunir; a, au vers 1621, la valeur du part. passé. Brunor (formé sur brun), s. f. : MASSE BRUNE. Voy. vers 1021. Le ms. d'Oxford a « bruor », mot qui se rattacherait au

verbe bruire. Buc (origine germanique. Allemand moderne bauch), substantif masculin :

C'. Pour ço.

Ca (lat. ecce-hac), adv. : PAR ICI. Cet adverbe, aujourd'hui peu employé, a en-

core sa valeur primitive dans : « viens çà». Calabre (lat. Calabriam). Nom de pays. La Calabre est présentée comme une conquête de Charlemagne. L. Chanson d'Aspremont raconte en expédition de Charlemagne en

Califerne. Nom d'un pays conquis

par Charlemagne. Voy. page 16, note. Canabeu. Roi de Floredée, et frère de Baligant. Dans la bataille il se précipite sur le duc Naimes qui vient de tuer son neveu Malprime, et le blesse griève-ment. Mais il est tué aussitôt par Charlemagne.

Car (lat. quare, qui signifie pour laquelle chose: « qua re ». Qua est le pron. relat. fém., et re est le subst. d'ou vient notre mot rien, qui, à l'origine, signifiait chose. Il en résulte que car peut se décomposer en deux parties : ca (qua) qui est de même origine que notre pr. rel. qui, et r qui est l'r du subst. rien), conj. Dans la Ch. de Roland, cette conjonction a le sens étymologique de c'ast pourquoi, DONG. Elle signifie encore EN EFFET, sens plus voisin de la valeur actuelle.

Carcasoigne. Nom de ville : CAR-CASSONNE. Dans la conversation entre

d'une prise de Carcassonne par Roland, qui était sans doute racontée dans quelque chanson de geste. Plusieurs traditions locales se rapportent à cette légende.

Cartagene (prononcez Cartajne. Lat. Carthaginem). Nom de ville : Carthage. Elle fait partie des domaines du calife oncle de Marsile.

Ceil. De celer.

Ceinst, prétérit de ceindre.

Cel. Voy. Icel. — Cel s'emploie comme

celui avec « il n'y a ». Voy. Celui. Céle. Voy. Icéle. — Au vers 958 il faut entendre : « Celle ne le voit qui ne... » c'est-à-dire aucune ne le voit qui

Celer (lat. celare), verbe à radical variable : ceil... tonique, cel... atone. -CACHER.

Céles. Voy. Icéles. Celeste, adj. qui peut être employé substantivement dans le sens de mattre du ciel.

Cels. Voy. *Icels*. Celui (lat. \**eccillui*), autre forme du cas regime de cel. Ce pronom s'emploie souvent dans la locution : « N'y a celui qui ne 🕂 un verbe au subj. » qui équivaut à « Tout le mondé + le verbe à l'indic. » Dans cette locution le pr. rel. est souvent CASSONME. Dans la conversation entre supprimé: « N'y a celui ne pleure »
Blanchandrin et Ganclon, il est question = Tous pleurent. De même « S'il y a

celui qui » = S'il y a quelqu'un qui. Cengle (lat. cingula, fr. cengle, BANgle. Ce mot est de la même famille que ceindre et que celui des deux verbes cin-

gler qui signifie frapper), s. f. : SANGLE.

Cent (lat. centum), nom de nombre.

Dans les multiples, cent devient cenz au plur. f. et au cas régime plur. m. : « Vos li donrez set cenz chameilz. » Cerchier (lat. \*circare, fr. : cerchier,

cercher, chercher), verbe : PARGOURIB, EX-PLORER (proprement parcourir en cercle,

faire le tour de...) Cerf (lat. cervúm), s. m. : cerf. « Un gant de cerf, une courroie de cerf » c'est un gant, une courroie de peau de cerf. (Nous

disons de même gant de chevreau.) Cers, cas sujet sing. ou rég. plur. de

cerf.

Cesser (lat. cessare), verbe : CESSER, s'ARRÊTER. - Le sens de « s'arrêter » explique que l'adverbe incessamment puisse avoir la signification de sans retard.

Cest. Voy. Icest.

Ceste. Voy. Iceste. Cez. Voy. Icez.

Chadable (grec xaxaboli, fr.: chadable, chaable, chable): MACHINE DE GUERRE pour abattre. Le mot chablis, qui désigne le bois abattu par le vent dans une forel, est un dérivé de châble. Dans certains dialectes, châble se prononçait cáble, et c'est du mot ainsi prononce que dérive le verbe accabler. Quant à notre subst. cáble au sens de gros cordage, il paraît avoir une autre origine, mais il s'est confondu avec le mot cable ou chable que nous trouvons dans la ch. de Roland sous la forme chadable.

Chadeignable (formé sur chadeignier), adj.: enchainé. Aujourd'hui « chainable » ou « enchaînable » signifierait : « qui peut ou doit être enchaîne ». Dans l'ancienne langue le suffixe able équivalait souvent, comme sens, au suffixe du

participe passé.

Chadeignier (dérivé de chadeine = chaine), verbe : ENCHAINER.

Chadeignon (puis chanignon, chatnon. - Formé sur chadeine), s. m.: GROSSE CHAÎNE.

Chadeine (puis chaeine, chaine. -

Lat. catena), s. f. : CHAINE.

Chadeir (lat. cadere, fr. : chadir ou **chadeir**, puis *chaeir, cheoir, choir*), verbe à radical variable : chiéd.. tonique, chad.. atone. Part. pas. : chadeit ou chadut. Prétérit : il chadit. Futur : jo chadrai. CHOIR, TOMBER, ÉTRE VAINCE. - « Chadeir en viltét » = tomber dans le déshonneur.

Chadeit. Voy. Chadeir. - Ce participe a le sens du compose actuel déchu. Chadeler (lat. \*capitellarc, même

famille que chef, capitaine, achever, etc.), verbe: #TRE A LA TETE DE. Chadir. Voy. Chadeir. Chaitif (puis chetif. — Lat. captivum,

dont la forme savante est captif), adj. :

Chalant (lat. \*chelandium. Voy. le clossaire de Du Cange), s. m. : CHALAND,

espèce de bateau plat.

Chalcier (puis chaucier, chaucer, chaucer, chauser. Voy. Enchalcier), verbe: chiusser, GANTER. — On disait : « chausser un gant en la main, chausser ses épe-

rons en ses pieds ».

Chateir (lat. calere) verbe impersonnel. Indic. pres.: il chalt. L'Académie admet encore ce verbe à l'indic. prés. Dans Pascal: « Que nous en chaut-il? » Le part, prés. s'est conservé dans « nonchaiant », mais avec le sens personnel (à qui les choses n'importent pas). - Impon-TER. - « De co cui chalt? » signifie proorement « de cela à qui importe-t-il ». C'est une formule qui équivaut à : qu'importe? A quoi cela sert-il? C'est en vain. Chalenge (subst. verbal de chalengier. Voy. ce mot et chalengement), s. f. : CONTESTATION. - « Jeter quelqu'un de chalenge » c'est le mettre hors de cause. le sauver (dans un procès criminel). Chalengement (de chalengier. Voy.

ce mot), s. m. : contestation. - " Mettre en chalengement » c'est revendiquer. --Cha subst. verbal de chalengier, a le sens que chalengement. Ces deux mots sont pour la forme dans le même rapport que commande et commandement.

Chalengier (lat. \*calumniare, représenté aussi dans la langue par le mot savant calomnier), verbe : RECLAMER EN JUS-TICE (c'est le seus propre du mot lat.), CONTESTER, DISPUTER, ATTAQUER (quelqu'un). - « Chalenger sa mort et sa vie »

c'est disputer sa vie à l'ennemi. Chalenjant. De chalengier.

Chalt. De chaleir.

2. Chalt (lat. calidum, fr.: chalt, chaut, chaud), adj.: chaud; s. m.: chalkun.

Chambre (lat. camera), s. f. : CHAN-BRE, DOMAINE PARTICULIER. - « Tenir un pays sa chambre » c'est le considérer

comme son domaine.

Champ (lat. campum), s. m. : CHANP, CHAMP DE BATAILLE. - « Bataille en champ » voy. Bataille. - « Mettre un corps en le champ pour les chiens » c'est le jeter aux chiens.

Champel (dérivé de cnamp), adj. : | EN CHAMP, SUR LE CHAMP DE BATAILLE.

Chanelieu (lat. chananœum). Nom de peuple : CHANANEEN. Les Chananéens forment la onzième échelle de l'armée de Baligant. Dix Chananéens, avant la bataille, invitent les troupes à demander la protection des dieux.

Chans, cas suj. sing. ou rég. plur. de champ.

Chanut (lat. \*canutum, fr. : chanut, chanu, chenu), adj. : CHENU, blanc.

Chape (lat. \*cappa), s. f. : sorte de vê-tement, manteau. La Chanson de Roland dit « sous la chape du ciel », comme on dit aujourd'hui familièrement : sous la calotte des cieux.

Chapelier (dérivé de chapel = chapeau), s. m. : CALOTTE DE PEE

Chaple (subst. verbal de chapler). S. M. : ACTION DE PRAPPER, COUP, COM-

Chapleiier (est à chapler ce que flamboyer est à flamber), verbe : FRAPPER.

Chapleit. De chapleiier.

Chapler (lat. capulare), verbe : FRAP-

Charboncle (lat. carbunculum), s. m. : BSCARBOUCLE, rubis. Voy. Escharboncle.

Charle. Nom propre. Dans la Chan-son de Roland, Charlemagne est appelé

tantôt roi, tantôt empereur, tantôt baron. Charlemaigne. Voy. Charle et maigne.

Charlon. Une des formes du cas régime de Charle, employée quelquefois comme cas sujet.

Charn (lat. carnem, fr. : cl

chair), s. f. : CHAIR.

Charre (lat. carra, plur. neutre) forme féminine de char. Le ms. d'Oxford porte charre sans s au plur. On peut conserver cette forme en la considérant comme un reste du plur. neutre latin. Charrelier (lat. \*carricare, fr. : char-

gier, d'ou charger, ou charreiier, d'où charroyer etcharrier). verbe : CHARROYER.

Chartre (lat. chartula), s. f. : CHARTE, · ECRIT, MANUSCRIT.

Charz, plur. de charn.

Chascun. S'emploie dans le sens actuel de chaque. La Fontaine dit encore : « Aussitôt que *chacune* sœur... (fable du Testament explique par Esope.)

Chastelier (puis chastier, châtier. -Lat. castigare) verbe : Réprimander.

Chataigne (lat. \*capitaneum, formé sur caput, d'ou vient chef. — Capitaine dérive du même mot par l'intermédiaire d'une autre langue romane), s. m. : capi-TAINE. - Dans « conte chataigne », cha-

taigne est adi, et paraît avoir le sens de

Chernuble. Nom d'un Sarrazin. Il est appelé Chernuble de Valneire (Vov. ce mot). Il a des cheveux qui trainent à terre. Il figure parmi les douze pairs de Marsile. Il est tué par Roland.

Chevage (se rattache à chef = tete, comme forestage à forêt), s. m. : IMPÔT

PERSONNEL, TRIBUT.

Cheval (lat. caballum), s. m. — En parlant de plusieurs personnes on disait: « être aux chevaux » au lieu de « être à cheval ». Voy. Chief pour une parti-cularité semblable. — Constamment la Ch. de Roland dit : « Il pique le cheval » au lieu de « son cheval », comme nous disons : « il tend la main » au lieu de « sa main ».

Chevalchier (lat.\*caballicare), verbe: CHEVAUCHER. S'emploie avec un régime direct exprimant le pays parcouru à cheval : « chevaucher voies et chemins ». Mais on disait aussi « chevaucher une monture » : « Ne mul ne mule que poissiez chevalchier. » - On disait « chevaucher après quelqu'un », comme nous disons encore courir après.

Chevalerie (dérivé de chevalier), s. f. : CHEVALERIE, PROUESSE DE CHEVALIER. « Par chevalerie » = avec vaillance.

Chevalzt, subj. (3º pers. sing.) de chevalchier. Cheveledure (puis cheveleure, che-

velure, dérivé de chevel = cheveu), s. f. : CHEVELURE.

Chiédet. De chadeir (subj. prés.,

Chief (lat. \*capum pour caput, fr. : chief, chef), s. m. : TATE. - En parlant de plusieurs personnes on disait : « on leur a coupé, ils ont levé, etc., les chefs »; nous mettrions le singulier : la tête. Voyez pour une particularité analogue le mot cheval. - « En le premier chef » = en tête.

Chier (lat. carum, fr. : chier, cher), adj. : cuer, de grande valeur. On disait « avoir quelqu'un cher », c'est-à-dire le chérir.

Chiére, fém. de chier.

2. Chiere (puis chère. — Lat. \*cara mot d'origine grecque), s. f. : TETE. — Ce mot s'est conservé dans « faire chère lie » (Voy. Liet) et « faire bonne chère ». Du sens primitif de « bonne ou joyeuse figure » la locution a passé au sens de « bon accueil » puis « bon repas ».

Chiés, cas sujet sing. et régime plur. de chief.

Chreationtet (lat. christianitatem),

s. f. : chrétienté, religion chrétienne. « Avoir chrétienté » c'est être chrétien. Ci. Voy. Ici.

Ciclaton (mot venu du grec par l'intermédiaire de l'arabe), s. m. : ÉTOFFE DE SOIE.

Cil. Voy. Icil. Ce pronom s'est conservé comme cas sujet de celui jusqu'au commencement du xvii siècle. La Bruyère le regrette : « Cil a été dans ses beaux jours le plus joli mot de la langue francaise : il est douloureux pour les poëtes qu'il ait vieilli.

Cist. Voy. Icist.

Cit (paraît être forme sur citét = cité par abrégement), s. f. : ciré, ville.

Claim, Claimet, Claint. Voy. Clamer (claimet est la 3º pers. de l'indic. prés.; claint, la 3º pers. du subj. prés.; claim, la in pers. de l'indic. ou du subj. présent).

Clamer (lat. clamare) verbe à radical variable: claim... tonique, clam... atone. - Appeler. - « Clamer sa colpe » c'est faire son mea culpa. - « Clamer quelqu'un à garant » c'est le proclamer son defenseur. — « Se clamer par quelqu'un » c'est se réclamer de lui, être sous ses ordres. - « Clamer quitte », voy. Quite,

Clarifan. Voy. Clariien. Clariien. Nom propre. Clariien et Clarifan sont les deux fils du roi Maltraiien et lui ont succédé dans l'emploi de messager de Baligant. Celui-ci, débarqué sur les bords de l'Ebre, les envoie vers Mar-sile. En arrivant à Saragosse, ils assistent à la désolation des Sarrazins. Ils montent au palais pour s'acquitter de leur mes-sage. C'est Clariien qui prend la parole. Il est obligé d'imposer silence à la reine Bramimonde qui se répand en lamentations. Les deux messagers rapportent à Baligant, avec les clefs de Saragosse, la nouvelle de la défaite.

Clarin. Nom de l'un des Sarrazins que Marsile charge d'accompagner Blanchan-drin près de Charlemagne. Il est appelé « Clarin de Balaguer ». Voy. Balaguer. Clartét (d'un mot formé sur clarum,

qui a donné clair), s. f. : CLARTÉ, REFLET.

Cler (lat. clarum), adj. : claim, BRIL-LANT; adv. : CLAIREMENT; D'UNE VOIX CLAIRE; D'UN SON CLAIR; D'UN VISAGE CLAIR, RIANT.

Climborin (écrit aussi Climorin dans le manuscrit). Nom d'un Sarrazin qui possède la moitié de Saragosse. Il fait cadeau à Ganelon d'une épée, d'après un passage du manuscrit, ou d'un heaume d'après un autre. A Roncevaux il tue Engelier de Gascogne, mais il est tué par Roland.

Cliner (lat. cunare), verbe : INCLINER, PENCHER, S'INCLINER. - « Cliner à quelqu'un » c'est se pencher vers lui.

Co. Voy. Ico.

Codarder (puis coarder, couarder. -Formé sur codart), verbe. « Se codarder el (= en le) piz » = laisser entrer la couardise dans son cœur.

Codardie (puis couardie, ou, avec un autre suffixe, couardise. - Dérivé de codart. - Les deux formes par ie et par ise se trouvent dans le ms. d'Oxford), s. f.: couardise. - « Faire couardise » c'est se montrer couard. Le mot lacheté peut de même désigner le sentiment ou l'acte.

Codart (puis coart, couard. — Formé sur cauda, d'où vient queue) ,adj. : couled. Code (lat. \*coda pour cauda; fr.:code,

coe, queue), s. t. : QUEUE. Coife (origine incertaine), s. f. : coiffe

DU HAUBERT, capuchon de maille.

Coillir (lat. colligere, auguel se rattache le mot savant collection. Aujourd'hui cueillir) verbe à radical variable : coeil... tonique, et coil ... atone. - PRENDRE ou RECEVOIR. Le sens de recevoir s'est conservé dans le composé « accueillir », le sens de prendre s'est conservé dans le simple « cueillir », mais en se spécialisant. — « Cueillir quelqu'un en haine » c'est le prendre en haine.

Col (lat. collum, fr. col puis cou. Le mot est resté col dans le sens de col de

vėtement) :.s. m. cov.

Colchier (lat. collocare, fr.: colchier, coucher). Le sens propre de ce mot est PLACER dans plusieurs passages de la chanse Roland, il paraît n'avoir pas d'autre valeur. Par extension : couchen. « Se colchier à la terre » = se coucher à terre. Voy. Joster. « Se coucher à terre » peut aussi signifier se prosterner.

Colombe (lat. columna, qui a produit colonne et colombe, comme flamma a pro-duit flamme et flambe. Voy. Flambe. « Colombe », nom de l'oiseau, n'a rien de

Color (lat. colorem), s. f.: COLONNE. Ce mot, appliqué au teint du visage, ne s'emploie plus guère au singulier. —
« Perdre sa couleur en son visage » c'est
perdre ses couleurs, pélir. — « Couleurs
peintes » = peintures. Vers 2594, on
trouve « couleurs peintes et écrites »; le
qualificatif « écrites » parait désigner
spécialement le dessin des peintures, et « peintes », la couleur Dans Baudouin de Sebourc, texte du xive siècle, il est question d'étoffes « écrites de peinture dorée ».

Colp (lat. colaphum, qui signifie coup | de poing), s. m. : cour. - « Le coup de Reand » c'est l'honneur de frapper Roland. « Demander le coup » c'est demander le premier coup, l'honneur d'ennager la bataille. - « Faire ou rendre des coups » c'est simplement en donner.

- « Prendre des coups ». vov. Prendre. Colpe (lat. culpa, fr. colpe, coulpe), s.f.: FAUTE, PÉCHÉ. — « N'y avoir coulpe » c'est ne pas en être coupable. - « Clamer ou réclamer sa coulpe » c'est faire son mea culpa. - En s'adressant à Dieu : « Meie colpe de mes péchés vers tes vertus » = je crie vers toi mea culpa pour mes péchés. Voy. vertut et meie.

Colper (formé sur colp), verbe : cou-PER, TAILLER. - « Des pieds coupés » en parlant d'un cheval, ce sont des pieds

bien taillés.

Cols, cas sujet sing. et règ. plur. de colp (= coup) ou de col (= cou).

Colvert (origine incertaine), s. m. : PERFIDE, MISERABLE. Ce mot n'a rien de commun avec le participe passé du verbe couvrir, qui est covert dans l'ancienne

Jolzt, subj. (3º pers. sing.) de colchier. Com. Voy. Come. Dans le sens de «lorsque», com peut venir du latin quum.

Comander (lat. commendare), verbe : COMMANDER, DONNER UN SERVICE A; RECOM-MANDER, CONFIER. On trouve « commander à » au lieu de commander de.

Comandét. Part. passé de comander, qui peut avoir le sens de VASSAL.

1. Comant. De comander (1re pers. de l'indic. ou du subj. prés.

du subj.). 2. Comant(subst.verbal de comander), s. m. : commandement. - « A vostre

comant » = à vos ordres.

Combatant. Part. prés. de combatre, qui peut avoir le sens de vaillant, brave

å la querre.

Combatre (composé de batre), verbe. « Se combattre à ou od » ou « combattre à » = combattre contre, mais peut aussi signifier combattre avec (avec l'aide de...) — « Se combattre » absolument = combattre.

Come (et com. Lat. quomodo), conj. : comme, Lorsque. S'emploie au lieu de que après les adverbes exprimant une égalité. - « Si com » = comme ou lorsque. -« Altresi com » = comme. - « Tant com »,

voy. Tant.

Comencier (lat. \*cuminitiare. verbe est donc de la même famille que les mots savants initial, initier) verbe. — L'infinitif peut être employé substantive- nin de l'ancien adjectif m

ment avec un régime direct : « l'esto n commencer » c'est le commencement du combat.

Coment (formé sur come), adv. -« Comment qu'il soit » = quoi qu'il doive arriver.

Commibles. Une des villes que Roland se vante d'avoir conquises.

Compaing, cas sujet de compaignon. Compaigne. Ce mot n'est pas le féminin de compaignon, mais un substantif qui fait double emploi avec compaignie: Compagnie, troupes, réunion.

Compaignie (de la même famille que compaignon), s. f. : COMPAGNIE, CAMARA-

DERIE, SOCIÉTÉ.

Compaignon (paraît formé sur panem = pain. Litteralement : celui qui mange le pain avec), s.m.: compagnon, ami.
Comperer (lat. comperare pour comparare, au sens de acheter), verbe: ACHB-TER. -- « Ainz vos avront li meillor comperéde », dans les paroles adressées par Ganelon à son épée, = auparavant les meilleurs vous auront achetée de leur sang. -- « Le (neutre) comperer » = le payer, être battu.

Compert, subj. de comperer, 3º pers. sing.

Comun (lat. communem), adj. : com-

MUN, GÉNÉRAL. Comunel (formé sur comun, comme continuel sur continu), adj. - « Etre comunel d'une chose » c'est la faire en-

semble. Comunement, adv. : Tous ENSEMBLE. Voy. Comun.

Conduire (composé de duire. Vovez ce mot pour la conjugaison), verbe : con-DUIRE, ACCOMPAGNER.

Conduist. De conduire.

Confaitement (composé de com. du participe féminin faite et du suffixe adverbial ment), adv. : DE QUELLE FACON.

Confès (lat. confessum, sur lequel a été fait le verbe confesser), adj.: confessé.
Confondre (lat. confundere), verbe:

DETRUIRE, RUINER, CAUSER LA PERTE DE. Confort (subst. verbal de conforter. dont nous avons le composé réconforter), s. m. : encouragement. Corneille emploie encore « confort » dans ce sens : « Vain et triste confort, soulagement léger! » Ce mot nous est revenu d'Angleterre avec un sens spécial que nous avons adopté.

Confusion (lat. confusionem), s. f. : DESTRUCTION, MALHEUR. - « Male confusion » a le même sens. On disait : « male confusion est dessur lui » ou « de lui ». Dans cette locution « male » est le fémi-

Congiét (lat. commeatum), s. m.: congé. — La locution « donner congé » ou « donner le congé » n'avait pas le sens défavorable qu'elle a pris depuis. C'était donner la permission de partir, donner une autorisation.

Gonoissance, s. f. : connaissance, signe de reconnaissance (peinture de l'ecu).

Conoistre (lat. cognoscere), verbe : convaitas, asconvaitas. — « Connaitre quelqu'un de vasselage » c'est le connaître pour un homme de courage

Conqueramment (formé sur conquérant), adv. : EN CONQUÉBANT.

Conquerre (Voy. Querre, pour la

conjugaison) : conqueria, vaincas.
Conquist. De conquerre.

Conreder (racine germanique), verbe:

soignen, et aussi annen.
Conreit (puis conrei, conroi. — Même
racine germanique que dans conreder),
s. m.: soin. — « Faire conroi à quelqu'un » c'est lui donner des soins, s'occu-

per de lui

Conseil (lat. consilium), s. m.: conseil,
Avis; décision: ententa, convention.—

« Dire à conseil » = adresser un conseil.

— « Prendre conseil que... » c'est se décider d.— « Prendre un conseil à », voy.
Prendre.— « Aller à conseil » c'est aller délibérer.— « Tenir conseil de... » c'est délibérer sur.

Conseillier (formé sur conseil); verbe. — « Conseiller à quelqu'un », sans régime direct, c'est lui donner des conseils.

direct, c'est lui donner des conseils.

Consent, indic. prés. ou impér. de consentir.

Consentir (lat. consentire. Se conjugue comme sentir), verbe: ACCORDER. —
« Dieu tout mal te consente! » — Dieu te maudisse!

Consout. De consivre.

Consivre (composé de sivre. Voy. Sivre pour la conjugaison), verbe: ATTENDER. Au vers 3372 on a un exemple de ce verbe conjugué avec l'auxiliaire être (comme le verbe déponent latin d'ou il dérive) sans qu'il perde sa valeur active: « le jorn que sui conseüz » = le jour que j'ai atteint (comme on dit atteindre un âge avancé).

Constantinoble. Roland se vante divoir conquis Constantinople. La légende, telle que nous la connaisson, raconte seulement un voyage de Charle-

magne à Constantinople

1. Conte (lat. comitem), s. m.: conte.
2. Conte (subst. verbal de conter = compter. Voy. Aconter), s. m.: compte.
— « Avoir par compte » c'est compter (avoir un nombre de...).

Contenant, gérondif ou part. prés. de contenir; peut avoir le sens de contenance. Entre contenant et contenance il y a, au point de vue de la forme, le même rapport qu'entre séant, qui s'emploie aussi substantivement, et séance.

Contencier (composé de tencier), ver-

be: SEFFORCER, SE HATER. VOY. Contençon.
Contençon (lat. contentionem, dont
la forme savante est contention. De la
même famille que le verbe tendre, que
les substantis tension, attention), s. f.:
EFFORT. — « Par molt grant contençou » — de toutes ses (ou mes, tes,
leurs, etc.) forces.

Contenément (formé sur contenir), s. m.; même sens que contenance. Ces deux mots sont, au point de vue de la forme, dans le même rapport que tempé-

rament et tempérance.

Contenir (composé de tenir), verbe.

— « Se contenir » = se tenir (c'est le sens qui s'est conservé dans le dérivé contenance).

Contor (dérivé de conte (comte), avec le suffixe or (eur) = latin orem), s. m.: nom d'une dignité féodale. Dans la Chanson de Roland on ne trouve le mot qu'une fois, appliqué aux Sarrazins.

Contraire (latin contrarium), adj. — Pris substantivement, contraire a le sens de « chose contraire, désagrément,

malheur. »

Contraleiler (latin \*contraricare.
Le ms. d'Oxford a une fors la forme
par , et une autre fois la forme par r,
d'ou dérive le verbe actuel contrarier)
verbe. Se contraleiler n, ou « contraleiler » Aransitif = se dispurse.

Contrarios (formé sur le latin contrarius avec le suffixe osum = os, eux), adj : contraire. - « Contrarios en-

vers... » = hostile à...

Contre (lat. contra), prép. : CONTRE, VERS. Au vers 444, ce mot paraît avoir le sens de environ. — « Contre » a aussi le sens de vers, au moment de, dans « contre midi. »

Contredit, part. passé de contredire :

Contrement, adv. : EN HAUT, VERS LE CIEL. Comparez contreval.

Contrester (formé sur ester, comme contredire sur dire. — (ontraster est de même origine que contrester, mais nous est venu par l'intermédiaire de l'italien), verbe: RESISTER A; TEMIR TÊTE A.

Contreval, adv. : EN BAS, VERS LA TERRE, A TERRE. Voy. Contremont; ces deux adverbes sont dans le même rapport que en amont et en aval. — « Tourner contreval » c'est faire tomber à terre. Contrevaleir (composé de valeir) verbe : VALOIR, EGALER.

Conut. De conoistre.

Convertir (lat. \*convertire pour convertere), verbe : CONVERTIR; SE CON-VERTIR.

Corage (formé sur le lat. cor (= cœur) avec le suffixe aticum), s. m. : cozun, AME, INTENTION, DISPOSITION D'ESPRIT. Tourner le (= son) courage de quelqu'un » c'est changer de disposition visà-vis de quelqu'un.

Coraille (formé sur cor = cœur, avec le suffixe que l'on retrouve dans entrail-

les), S. f. : POITRINE.

Corant, part. prés. de corre. Cheval corant » = cheval rapide, léger. C'est une épithète de nature. — « Eve corant » = eau courante.

Corn (lat. cornu, dont le pluriel a produit le subst. fem. corne), s. m. : con.

Corner (formé sur corn), verbe qui signifie sonner du cor, et qui peut être pris substantivement dans le sens de action de corner ou de son du cor. - On disait « corner haut » dans le sens de sonner fort. — Ce verbe peut être pré-cedé de en comme tant d'autres verbes de l'ancienne langue) Voy. En 2), et l'adverbe y peut se placer entre en et cornar, comme entre en et avoir dans « il en y a » au lieu de « il y en a. »

Corone (lat. corona), s. f. : counonne

et TONSURE.

Coronét, part. pas. : counowné, et aussi Tonsuré.

Corre (lat. currere, qui a dené corre (courre) et courir. La forme courre s'est conservée dans quelques locutions). verbe: courir. - « Lai ser son cheval courre, le laisser courre à exploit » c'est lui lacher la bride. - « Courre à quelqu'un » c'est l'atteindre à la course ou simplement courir à lui. - « Lui courre » c'est courir à lui. Nous employons encore « lui courir » dans ce sens, mais en ajoutant un adverbe : « lui courir après. » Vov. aussi lui venir au mot venir, à propos duquel nous expliquons cette particularité.

Corroços (puis courrouceux. Forme sur corrox = courroux, comme haineux sur haine), adj. indéclinable au masculin : PLEIN DE COURROUX, de ressentiment.

1. Cors (lat. corpus. On écrit aujourd'hui ce mot avec un p pour rappeler plus completement l'origine latine), s. m. indécl. : corps ; personne ; corps de trou-PRS. — « Mon corps » peut avoir le sens de ma personne, moi. De même « ton |

corps, son corps, etc. » = toi, lui, etc. -Au vers 3410, « mon corps » parait signifier mes fareurs personnelles.

2. Cors (lat. cursum, fr. : cors, cours) s. m. : course. - « Le cours, » locution adverbiale qui signifie à la course, en courant. — « Plein cours ». même sans

Corsablis. Nom d'un roi sarrazin. Il est de Barbarie (Voy. Barbarin). Il s'offre pour combattre les douze pairs. Il est

tué par Turpin.

1. Cort. De corre. 2. Cort (lat. cortem, fr. : cort, cour), s. f. : cour.

3. Cort (lat. curtum), adj. : count.

Corteis (formé sur cort 2), adj. : cova-TOIS, et aussi indulgent.

Corz, cas suj. sing. ou rég. plur. de corn.

Corz de. cas suj .ng.r. Lat.custodire),

verbe : GARDER : Costet (formé sur coste = côte), s. m. :

cors. Au pluriel ce mot peut désigner la

poitrine.

Costume (latin consuctudinem, fr. : costume, coustume, coutume. - Le mot costume actuel, qui nous vient d'Italie, a la même origine, et signific proprement vétement habituel). s.f. : coutume.

Cous (puis queux, lat. coquos), s. m. rég. plur. : cuisiniens. - Ce mot s'emploie surtout précédé de maître : « un

maître queux. »

Covenir (lat. convenire, dont l'n est tombée comme dans conventum =couvent. La forme actuelle serait convenir, si le préfixe n'avait été refait par assimilation), verbe : convenia.

Covent (puis couvent. — Lat. conventum, qui avait le sens de réunion. d'où la signification actuelle de couvent. On comprend que de l'idée de réunion on ait pu passer à celle de convention. C'est ainsi que le verbe latin convenire avait à la fois le sens de se réunir et celui de s'accorder. Le verbe français convenir n'a conservé que la sign fication dérivée, tandis que couvent n'a garde que la signification primitive. Convention, qui se rattache à convenir, a les deux valeurs : faire une convention, et la Convention nas tionale), s. m. : convention. - Sur « bien seit nostre covenz, » vov. Estre.

Craventer (lat. crepantare, se rattachant à crepare qui a produit crever), verbe : ABATTRE, ECRASER, S'EFFONDRER.

Credez, oredissez, oredrez, Voy. Creidre

Creidre (lat. credere, fr. : creidre, creire, croire), verbe à radical variable : creid... tonique, cred... atone. Part. | au mot grotte, il dérive aussi de crypta, prés. : credant. Part. passé : credut. Ind. présent : jo creit, il creit. Futur : jo credrai. Imparf. du subj. : que jo credisse. - Croire, avoir confiance en.

Creit. De creidre.

Crendre (lat. tremere), verbe à radical variable : criem ... ou crien ... tonique, crem... ou cren... atone. Ce verbe a été ensuite assimilé aux verbes en aindre. - Chaindre. - Au vers 257 dans a jo me crendreie », me est explétif : « je craindrais. »

Creut (puis crû. Part. passé de creistre = croitre), adj. : ACCRU, d'où par extension NonLE.

Crient (prononcez comme vient). Voy. Crendre.

Criquel (formé sur crin), sm. : CBEVEU. Crignète (mot formé comme crinière, mais avec un autre suffixe), s. f. : CRINIÈRE.

Croce (puis crosse. — Forme fémi-

nine de croc), s. f. : crosse.

Croisier (puis croiser. — Lat. cruciare, formé sur crucem qui a donné croix), verbe : croiser.

Croissent. Voy. Croissir.

Croissir (origine germanique) verbe : GRINCER.

Croist. De croissir.

Croller (lat. \*corotulare, fr. : croller, crouler. Le c est tout ce qui reste du préfixe latin co (pour com), ordinairement représenté en français par com, con), verbe: BRANDIR, AGITER. La Fontaine emploie le verbe crouler dans le sens transitif : « Jupin croulant la terre. »

Crote (puis croute. - Lat. crypta, dont la forme savante est crypte. Quant

mais par l'intermédiaire de l'italien), s f.: GROTTE.

Cuens, cas sujet de conte 1.

Cui (lat. cui, fr. : cui, qui) cas régime du pronom relatif ou interrogatif = qui, QUE. DE QUI, A QUI. Aujourd'hui cui (sous la forme qui, sous laquelle il se confond avec le cas sujet) n'est régime direct que comme pronom interrogatif : « Qui appelez-vous? » Comme pronom relatif il s'emploie seulement après les prepositions : le régime direct est toujours que.

Cuidier (lat. cogitare). Indic. prés. : jo cuit, tu cuides, il cuidet. - Pensen. La Fontaine emploie encore ce verbe : « Tel, comme dit Merlin, culde engeigner autrui... » (La Grenouille et le Rat). On avait aussi le composé outrecuider, que Saint-Simon emploie encore, et dont il nous reste le dérivé outrecuidance.

Cuit. De cuidier.

Cure (latin cara, qui signifie soin, souci), s. f. : souci, soin. La Fontaine : « Le meunier n'en a cure. » C'est par un développement de sens facile à imaginer que cure est arrivé au sens de traitement d'une maladie. - La Bruyère : « On dit curieux, qui est dérivé de cure, qui est hors d'usage. »

Curios (puis curieux. — De la même famille que cure. Voy. ce mot), adj.: soucisux, inquist. C'est par l'intermédiaire du sens de « qui prend souci de » qu'on est arrivé au sens actuel. - Bossuet : « Ceux qui connaissent tant soit peu les antiquités savent combien les premiers temps étarent curieux d'ériger et de conserver de tels monuments. n

 ${f D}$ 

Dam. Vov. Damne.

Damage (lat. damnaticum), s. m. : DOMMAGE, PERTE, DESASTRE. - « Faire dommage de quelqu'un » c'est lui cau- le sens de Seigneur. ser du dommage.

Dame. Voy. Damne.

Damne (lat. dominum ou dominam, fr. : damne, puis dame, formes qui sont des deux genres. On trouve aussi pour le masculin la forme dam au cas régime, danz au cas sujet). Dans la Chanson de Roland dame est substantif féminin,

nue plus tard « Dame Dieu » et qui siguisie proprement le Seigneur Dieu. Enfin dam se joint aux noms propres avec

Danz, cas sujet de dam. Dapamort. Nom du roi des Wilzes. Il aide Baligant à diviser son armée en trențe échelles. Il est tué par Guineman.

De (lat. de), préposition : Dr. Sens divers : PAR, après les verbes passifs, notamment dans « Sauvé soyez de Dieu! » formule de salutation. - Avec : « frapper danne est toujours joint au nom de Dieu | de cœur et de vigueur. » On dit encore : dans la locution « Damne Dieu » deve- | « de tout cœur. » — QUANTA: « Du roi

paien, croyez que, etc. Des Sarrazins, il leur fait grand dommage. » Ce sens de « de » s'est conservé assez longtemps avec les pronoms personnels comme ré-gimes. Malherbe, dans les stances à Du Périer : « De moi, déjà deux fois d'une pareille foudre Je me suis vu perclus. » La Bruyère parle avec regret de cette locution : « Il y avait à gagner à dire de moi au lieu de pour moi ou de quant à moi. » - Pour : « De nos intérêts il m'a engagé sa foi. » - PAR L'EFFET DE, A CAUSE DE : « il se pame du sang qu'il perd. » Nous disons : « il se pame de douleur. » — Que, après un comparatif : « tu es meilleur de lui; mieux de moi. » Nous employons encore de avec cette valeur dans quelques locutions : « plus de deux, moins de vingt. » — « De » peut encore avoir le sens de au nom de.

Dechadeir (auj. déchoir. — Composé de chadeir), verbe : томвва.

Dechadrat. De dechadeir.

Dechiédent. De dechadeir. Dedenz (puis dedans. — Composé de de répété et de enz), prép. et adv.: DANS, DEDANS. Au xviie siècle dedans s'employait encore comme préposition. Racine : « J'en vovais et dehors et dedans nos murailles. »

Dedesoz (puis dedessous. — Composé de desoz, qui a le même sens), prép. et adv. Dans dedessous le préfixe de se trouve répété. Il en est de même dans dedans (= de d'enz. Voy. Enz).

Dedevant (Voy. Dedesoz pour une formation semblable), prép. : DEVANT.

Defaillir (composé de faillir. Voy. ce mot pour la conjugaison), verbe : MAN-QUER, FAIRE DÉFAUT.

Defalt. De defaillir. Defendre (lat. defendere), verbe. Après « défendre à quelqu'un que », le sujet de la proposition subordonnée peut nc pas être le même que le régime indi-rect de défendre : « Je vous défends que personne n'y touche.

Defenir (composé de fenir), verbe : – « Defenir une bataille » c'est ACHEVER. la gagner.

Defension (lat. defensionem), s. f. : ACTION DE SE DÉPENDRE, DÉPENSE. « Grand défension » = belle défense.

Definement (formé sur definer, composé de finer), s. f. : TERMINAISON, FIN DU

**Defoler** (composé de foler = fouler) verbe : FOULER AUX PIEDS.

Defors (composé de fors), adv. et

prep. : DEHORS, HORS DE. Defroissier (composé de froissier) verbe : BRISER.

Deguaster (composé de quaster = gåter), verbe : BÉVASTER.

Dehait (origine germanique, même racine que dans souhait), sm. : MALHEUR. " Dehait ait! " = Maudit soit ...!

Malheur d...! Deie. Voy. Deveir.

Deintiét (lat. dignitatem, dont la forme savante est dignité), s. f. : DIGNITÉ, HONNEUR.

Deit (lat. digitum. - Le pluriel est une fois deie dans le ms., et cette forme peut être considérée comme un reste de pluriel neutre), s. m. : poigr.

Dejeter (pour la conjugaison, voy. Jeter), verbe : REJETER.

Dejoste (est à joste ce que dedans est à dans), prép. : même sens que joste :

Del. pour de le : pv.

Delez (composé de de et de lez. Vov. Lez), prép. qui a le même sens que lez : A COTE DE, PRÈS DE, LE LONG DE.

Delgiét (puis deugie, deugé ou dougé. Lat. delicatum, dont la forme savante est délicat), adj. : DÉLICAT, FIN.

Demain (Voyez Main), adv. Nous disons demain soir, mais nous ne dirions plus demain nuit.

Demander (latin demandare), verbe: DEMANDER, APPELER, CRIER. — « Demander de quelqu'un » c'est demander de ses nouvelles.

Demaneis (origine douteuse), adv. : AUSSITÕT.

Demeinent, demeint. De demener. Demener (composé de *mener*. Voyez ce mot pour la conjugaison), verbe. « Démener son corps » équivaut à se démener actuel, mais avec une signification plus relevée. — « Démener irance » = être furieux. — « Démener douleur » c'est se lamenter, exhaler sa douleur.

Dementer (lat. dementare. Même famille que mental, démence. etc.), verbe. - « Se démenter » c'est se désoler.

Demi (lat. dimidium), adj. : LA MOITIÉ DB. — « Demi mon ost » = la moitié de mon armée.

Demis, part. passé de demettre; pa-

raît avoir le sens de fondu au vers 1635. Demorer (lat. \*demorare), verbe DEMEURER, TARDER, RETARDER. - « Se demeurer » = rester en vie ou être en retard. - « Demeurer de venir » = renoncer à venir.

Demostrer (lat. demonstrare. Le verbe français a été resait sur le latin), verbe : MONTRER. - « Demostrer grant ire à quelqu'un » c'est témoigner une grande irritation.

Denier (lat. denarium), s. m. : DE-NIER. — « Ne pas valoir un denier », c'est

ne rien valoir, être impuissant, inutile. Denise (lat. Dionysium). Nom propre : Danis. Le pommeau de Durendal contient des cheveux de saint Denis. Margariz de Séville se vante de coucher à Saint-Denis avant un an.

1. Denz, cas régime pluriel de dent, oui était masculin dans l'ancienne langue.

2. Denz (puis dans. Composé de de et de ens) adv. : DEDANS.

Departide, part. passé féminin de departir, ou s. f. = séparation.

Departir (composé de partir dont le sens propre est, comme on sait, partager, séparer), verbe : SÉPARER, TRANCHER, TER-MINER (une bataille). - « Se départir » ou « départir » intransitif = se séparer, se

terminer (en parlant d'une bataille).

Depeoier (Voy. Peceiier), verbe à radical variable : depiéç... tonique, depec... atone. C'est aujourd'hui dépecer. METTRE EN PIÈCES.

Depiècent. De depecier.

Derompre (composé du préfixe de et de rompre), verbe : ROMPRE, PENDRE, MET-TRE EN DÉROUTE; SE ROMPRE.

Deront. De derompre.

1. Des, pour de les : DES. 2. Des (lat. de ex), prépos. : DES, DE-Puls. — « Dès or » (voyez Or) = alors. Nous avons perdu la locution des or. mais nous avons encore des lors, qui n'en diffère que par l'article, et désormais.

Desafrét (composé de safré), part. passé : dégarni de ce qui constituait le

haubert săfré (Voy. Safrét).

Descendre (lat. descendere) verbe. - « Descendre » signifie souvent descendre de cheval. De même « descendre à pied. »

Deschevalchier. Est à chevalchier = chevaucher, pour la forme et pour le sens, ce que démonter est à monter.

Desclodre (composé de clodre = clore), verbe : ouvair. Tout le monde connaît l'heureux usage que Ronsard a fait de ce verbe : « Mignonne allons voir si la rose - Qui ce matin avoit desclose - Sa robe de pourpre au soleil... »

Desclot. De desclodre.

Descolorét (composé de colorét = coloré. Voy. aussi Escolorét. - Si ce mot n'avait pas subi d'influence savante, il serait vraisemblablement aujourd'hui découlouré ou découleuré) : DECOLORE. On disait : « être décoloré en son visage. »

Desconfire (composé de confire dont le sens propre est achever) verbe : Di-

VAIRE, DEMOLIR, BRISER.

Deseivret. De desevrer.

Desert (lat. desertum), adj. : DÉSERT; PRIVÉ. — « Etre desert de... » en parlant d'un pays, c'est avoir perdu...

Desertet, part. passe de déserter. Se dit d'un pays qui perd ses défenseurs.

Voy. Desert.

Deservir (lat. deservire, composé de servire = servir) verbe : méniter. Ce sens, qui s'est conservé jusqu'au xvre siècle, derive directement du latin deservire, qui signifiait servir avec zele. Quant aux sens actuels de desservir, ils se rattachent en réalité à un autre verbe, composé des mêmes éléments que l'ancien, mais de formation française. D'ailleurs dans le verbe ancien on a le préfixe de, et dans le nouveau le préfixe

Desevrer (composé de sevrer) verbe :

SÉPARER

Desfaçon (formé sur façon avec le prefixe des = latin dis), s. f. : MUTILA-TION. Le mot n'est pas dans le manuscrit d'Oxford.

Desfaimes. De desfaire. Voy. Faire

pour la conjugaison.

Desfaire (composé de faire et du préfixe des) verbe : DÉFAIRE, ABATTRE ; SE DÉPAIRE.

Desquarnir (composé de guarnir), verbe : DÉGARNIR, PRIVER (d'une protec-

Desherberger (formé sur le substantif herberge. Voy. ce mot. Desherberger est à herberge ce que décamper est à camp), verbe : LEVER LE CAMP, DÉCAMPER.

Deshohor (le préfixe des vient du latin dis), s. f. : DÉSHONNEUR. — « A deshonor » = ignominieusement.

Desidrer (lat. desiderare), verbe: Disiren. — « Desirer quelqu'un à tuer » c'est désirer le tuer.

Desist. Voy. Dire.

Deslacier (composé de lacier = lacer), verbe : DÉLACER. — On disait « délacer à quelqu'un son heaume de la tête. »

Desmaillier (formé sur maille), verbe:

BRISER LES MAILLES DE.

Desmentir (lat. \*dismentire), verbe: DÉMENTIR (par ses paroles ou par sa conduite), donner un démenti A. — « Démentir la geste » c'est se montrer indigne de l'histoire, de ses aieux.

Desmesurédement (auj. démesurément). Cet adverbe se rattache à mesure, mais il faut se rappeler que mesure dans l'ancienne langue a aussi le sens de nombre. « Démesurément » peut équivaloir à sans nombre.

Desor (composé de de et de sor = sur),

prépos, et adv. qui a le même sens que sor : sun, PAR-DESSUS. Cette préposition (dessur) ne s'est conservée que dans le langage populaire.

Desordener (composé de ordener =

ordonner), verbe : RENVERSEE

Desore (lat. de supra. — Voy. Desor), adv. : AU-DESSUS. - « Aler desore » c'est l'emporter.

Desotreiler (composé d'otreiier),

verbe : REFUSER.

Desoz (composé de de et de soz), prép. qui a le même sens que soz, et aussi adv. : sous, dessous, A RERE, EN BAS VERS. Dessous est devenu exclusivement adverbe, mais on le trouve employé comme préposition jusqu'au xvine siècle. Racine : « Ses sacrilèges mains Dessous un même joug rangent tous les humains. » V. Hugo a encore employé dessous comme préposition.

Despersoner (formé sur persona d'où vient personne, comme défigurer sur figure) verbe : DEFIGURER, OUTRAGER.

Desque (ne peut s'expliquer par deusque, qui a donné josque. Il est probable qu'il y a eu une confusion entre des que (= depuis que, aussitôt que) et de ci que (Voy. Ici). La première expression a pris le sens de la seconde), prèp. — « Desque à » = jusqu'à.

De srengier (formé sur reng = rang), verbe : occuper en se détachant. Le sens le pus fréquent de ce verbe au moyen âge est « sortir du rang, se détacher. »

Destoldre (composé de toldre), verbe. - « Se destoldre de... » équivaut à se sous traire à.

Destolt. De destoldre.

Destorbier (formé avec le suffixe ier, sur le verbe destorber = lat. disturbar e) s, m. : EMPÉCHEMENT, OBSTACLE. « A voir destorbier » c'est être empêché de faire quelque chose.

1. Destre (lat. dextrum), adj. des deux genres : DROIT, DROITE.

2. Destre (lat. dextram), s. f. : MAIN

Destreit (lat. districtum, fr. : destreit, destroit, détroit), part. passé de destreindre : REDUIT; adj. : ETROIT; EN DÉTRESSE; S. M. : DÉFILÉ; DÉTRESSE, MALHEUR. Ce mot a perdu sa valeur de participe et d'adjectif. Comme substantif ii a pris le sens spécial de « défilé maritime ». Notre substantif détresse vient d'un dérivé de districtum. - « Etre détroit à mort » c'est être réduit à la mort, être mourant. - « Etre de détroit » = être serré, pressé. - « Tenir quelqu'un en détroit » c'est le presser fort.

Destrier (en deux syllahes. - Lat. \*dextrarium), s. m. : DESTRIER, cheval de bataille.

Desver (puis déver, dont nous avons conservé le composé endêver. Origine in-

certaine), verbe : RENDRE FOU. Detorst, prétérit (3° pers. sing.) de detordre qui signifie tordre. Vov. Estor-

dre pour la conjugaison. Detraire (composé de traire), verbe:

TIRBR, ARRACHER. Detrenchier (composé de trenchier = trancher), verbe : TAILLER EN PIÈCES.

COUPER, TRANCHER. Detres (composé de de et de tres. Voyez tres), prépos. : DERRIÈRE (proprement au delà de).

Deu (l. Deum, fr. : Deu ou Dieu).-DIEU

Deusse. Voy. Deveir.

Devant (pour de avant), prépos. et adv. : DEVANT, AUPARAVANT, EN AVANT DE. « Etre devant à quelqu'un » = être devant lui.

Deveir (puis devoir. — Lat. debere) verbe à radical variable : deiv... ou dei... tonique, dev... atone. Subj. prés. : que io deie, imparf. : que jo deusse.

Devendrai. De devenir. Voy. Venir

pour la conjugaison.

Devers (composé de de et de vers), prépos. : VERS; DU COTÉ DE (avec idée d'eloignement ou idée de rapprochement. Dans le premier cas, il faudrait peut-être ecrire de vers en deux mots).

1. Di (lat. diem, d'où dérive diurnum, qui a produit jour en formation populaire et diurne en formation savante), s. m. : Jour. — « Toz dis » = toujours. - « Anz et dis » locution qui signifie delongues années et de longs jours, longtemps.

2. Di. De dire. Die. Voy. Dire.

Dire (lat. dicere). Indic. prés.: jo di, il dit, il dient. Prétér.: jo dis, il dist. Subj. prés.: que jo die. Imparf.: que jo desisse. — « Nel dire ja » (infinitif pour impératif) = ne le dites plus.

1. Dis (lat. decem). Nom de nombre : DIX. L'i de dis 1 sonnait autrement que

celui de dis 2 et de dis 3

2. Dis, indic. prés., 2º pers., ou prétér. 1º pers. de dire.

3. Dis, cas sujet sing, ou régime plur, de di 1.

Discipline (lat. disciplina), s. f. : CHATIMENT.

Disme (lat. decimum), adj. : DIXIÈME. Dist. De dire. « Dist » est toujours le préterit. et « dit » le présent.

Doblaigne, feminin de doblaing.

**Doblaing** (formé sur doble = double comme hautain sur haut. Voy. Haltaing),

adj.: Doublé.

Doble (lat. \*duplum), adj. : DOUBLE. Cet adjectif peut être pris substantivement et designer les doubles du haubert (Voy. Doblet).

Doblét, partic. passé de dobler (= doubler). Se dit en parlant du haubert ou de la broigne. On trouve aussi : « doblét en treis » c'est-à-dire sans doute de tri-

ple épaisseur.

Doel (plus tard deuil. Subst. verbal de doleir. plus tard douloir, qui signifie souffrir, se lamenter), s. m. : SOUFFRANCE, DOULEUR, SUJET DE DOULEUR, PERTE. -« Avoir deuil de quelqu'un » c'est être affligé de sa mort.

Doins, doinset, doinst. Voy. Do-

Dolcement, adv. : DOUCEMENT, TEN-

Dolor (lat. dolorem), s. f. : DOULEUR. SOUFFRANCE. SUJET DE DOULEUR. PERTE DOULOURBUSE. - « Avoir douleur de quelqu'un », c'est être affligé de sa perte.

Doloros (puis douloureux. Formé sur dolor), adj. : qui éprouve de la douleur.

Doloser (de la même famille que dolor == douleur), verbe : PLEURER LE MAL-HEUR DE. - « Se doloser » = se lamen-

Domeigne (lat. \*dominium, fr. : domeigne, domaine), adj. : DE SEIGNEUR. « Son cors domeigne » == son propre corps. - Pris substantivement, cet adjectif est devenu notre subst. domaine.

Don (lat. donum), s. m. : Don. « Tenir par le don de quelqu'un », voy. Tenir. Donc (origine douteuse), adv. Dans

l'ancieune langue ce mot a le même sens

que le lat. tunc : ALORS.

Doner (lat. donare) Indic. prés. : jo doins. tu dones, il donet. Futur : jo donrai. Subj. prés. : qu'il doinset, doinst ou dont (on trouve aussi donget, dans le ms.). - « Donner bataille », voy. Bataille. - « Dieu me donne le venger! » = Dieu me donne de le venger !

Donrai. Voy. Doner. Dormir (lat. dormire), verbe. On disait dormir et se dormir avec le même sens.

Dotance (formé sur doter, qui vient de dubitare, et qui avait le sens de craindre, sens conservé dans le composé redouter), S. f. : CRAINTE.

Doter (lat. dubitare), verbe : CRAINDRE. Ce sens ne s'est conservé que dans le

composé redouter.

Dous (lat. duos). Nom de nombre :

Drecier (lat. directiare), verbe : DRES-

SER, LEVER, RELEVER.

Dreit (lat. directum, fr. : dreit, droit) io adj. : DROIT (sens propre et figuré), JUSTE, QUI CONVIENT. — 2º subst. m.: DROIT. « N'est dreiz que » ou « nen est dreiz que » signifie le droit n'est pas que, il n'est pas juste que. — « Faire droità quelqu'un d'une injure » c'est réparer cette injure, faire réparation. — « Avoir roit » c'est avoir le droit pour

soi, avoir raison, ou recevoir réparation. On disait aussi « avoir droit vers » dans le sens de avoir raison contre. - « Avoir droit dans un pays » c'est en être le légitime seigneur. - . Juger le droit de.. », c'est juger la cause de. - « Faire le droit ». c'est trancher la question. -« Ni à droit, ni à tort », locution qui équivaut à sans raison, sans provocation.

Dreiture (formé sur dreit = droit).

s. f. : JUSTICE.

Drodmont (origine incertaine), s. m.: VAISSBAU d'une espèce particulière.

Drut (origine douteuse), adj.:

2. Drut (origine germanique), s. m. :

Duire (latin ducere). Prétérit : il duist, il duistrent. - Tirer. - Ce verbe, que l'on retrouve encore dans les dérivés conduire, réduire, etc., s'est conservé assez longtemps avec le sens de plaire. La Fontaine: « Genre de mort qui ne duit pas A gens peu curieux de goûter le trépas. » P.-L. Courier l'emploie encore : « S'il vous duit, nous pourrons donner au public un joli volume. » J. de Maistre en a donné une étymologie qui nous fait sourire aujourd'hui : « Voyez comment nos ancêtres opérèrent jadis sur les deux mots latins duo et ire, dont ils firent duire, aller deux ensemble, et, par une extension très naturelle, mener, conduire.. Quand nous disons aujourd'hui en style familier: Cela ne me duit pas, le sens primitif subsiste toujours; car c'est comme si nous disions : Cela ne peut aller avec moi, m'accompagner, subsister à côté de moi; et c'est encore dans un sens tout semblable que nous disons : Cela ne me va pas. »

Durendal. Nom de l'épée de Roland. D'après la Chanson de Roland, elle a été donnée à Roland par Charlemagne sur l'ordre d'un ange.

Durrai. Futur de durer.

Dus, cas sujet sing. et rég. plur. de

E, interjection : En! Au!

Edage (lat. \*\*xtaticum, fr. : edage, eage. åge), s. m. : Age, vie.
Edét (lat. &tatem, fr. : edét, eé, aé.

Entre ce mot et edage (= age), il y a le même rapport qu'entre le vieux mot vis et visage), s. m. : AGE, VIE. — « Perdre son edet » c'est perdre la vie.

Edrer (lat. iterare, dérivé de iter qui signifie voyage. Fr. : edrer, errer), verbe : MARCHER, PROCEDER. Ce verbe s'est conservé dans la locution « Juif-errant »; on le retrouve aussi dans le dérivé errement, qui signifie procédé et non erreur (suivre les anciens errements). Quant au verbe errer actuel, il a un tout autre sens, et vient du latin errare. - « Errer par quelqu'un » c'est le consulter avant de prendre un parti.

Eissir (lat. exire), verbe à radical variable : iss... tonique, eiss... atone. Sortir. — « S'eissir » ou « s'en eissir » ou « eissir fors », même sens.

1. El. Pour en le.

2. El (lat. alum pour aliud), pron. indéf. neutre : AUTRE CHOSE.

Els (lat. illos, fr. : els, eux), pron. pers. : Bux. Ce pronom peut s'employer dans

des cas où nous mettrions le pr. réfléchi : por els esbaneiler » = pour se divertir. **Embatre** (composé de *batre*), verbe : ENFONCER.

Embrono (origine incertaine), adj. : INCLINÉ.

Embronchier (formé sur embronc), verbe; incliner, baissen; s'incliner. « Le heaume lui embronche » = son heaume s'incline.

Empeindre (lat. impingere). Prétérit il empeinst. - Pousser, enfoncer, trans-PERCER, EMBOUCHER, LANCER. - Le verbe actuel qui répondrait le mieux, comme sens, à l'ancien verbe empeindre, est enfoncer: « enfoncer une lance dans le corps d'un ennemi; enfoncer un ennemi, en appuvant sur la lance qui le transperce, comme on dit enfoncer une porte; enfoncer un clairon dans la bouche, l'emboucher ». Toutefois le sens primitif d'empeindre est plutôt pousser qu'enfoncer. — « Empeindre des troupes en mer » = les embarquer.

Empeinst. Voy. Empeindre. Empenet (formé sur penna = plume). part. passé : EMPENNÉ, garni de plumes. « Empenét d'or » = garni de plumes d'or. La Fontaine : « Mortellement atteint d'une flèche empennée ».

Emperedor (lat. imperatorem, fr. : emperedor, empereor, empereur), s. m. :

Emperedre, cas sujet de emperedor. Empleiier (Voy. Pleiier pour la conjugaison) verbe : EMPLOYER. Un disait « employer de grands coups » dans l

sens de frapper de grands coups. Empleit. De empleiier.

Empor (composé de en et de port. prép. ; même sens que por.

Emprendre (composé de en et de prendre), verbe : ENTREPRENDRE.

Emprès (composé de en et de près) adv. et prép. : APRÈS, ENSUITE.

1. En (lat. in), prep. : EN, DANS. Cette préposition a souvent le sens de sun qu'elle avait en latin et qu'elle n'a conservé en français que dans quelques locutions comme « sauter en selle, mettre en croix ». Nous disons encore « mettre en croix », mais nous ne dirions pas « en la croix » pour sur la croix. La Ch. de Roland dit : ville située en une montagne; monter en cheval; se dresser en pieds, frapper quelqu'un en l'heaume; en terre, pour sur terre; en la place, pour sur la place. — «En» au lieu de à: « En Sarragoce. » Malherbe dit encore : « En Lacédémone, » De même « en l'ombre » pour à l'ombre. — « En » après le verbe baiser, au lieu de à ou de sur que nous mettrions aujourd'hui : « baiser en le cou, en la bouche, etc. » De même « avoir le frein en la tête ». Sur « mettre en le cou », voy. Métre. « En » est très souvent employé là où nous mettrions dans.

2. En (lat. inde), adv. et pr. rel., qui s'emploie souvent avec le sens vague de en cela, pour cela, avec cela, comme lorsque nous disons encore : « en croire quelqu'un ». — « En » peut équivaloir à de nous, de vous : « ils nous enterreront, et les loups n'en mangeront pas. » Comparez Malherbe: « Qu'est-ce que j'en puis attendre, sinon que toutes ces passions me démembrent pour en avoir chacune sa pièce. » — « En » presque explétif se joignait dans l'ancienne langue à beaucoup de verbes. Il s'est fondu depuis avec un certain nombre de ces verbes : « en-mener, en-porter, s'en-fuir, etc. » Il est encore séparé du verbe dans « s'en aller ». On trouve dans la Chanson de Roland : « en entrer, en passer, en pasmer, en relever, en venir, s'en écrier, en conduire, en repondre, en recroire, en voir, etc. » Entre chacune de ces formes et le même verbe sans en, il y a à peu près la même nuance de signification qu'entre emmener et mener.

Enaprès. Composé de après; a le

Enchadener (composé de chadener ou chadeignier), verbe : ENCHAINER.

Enchalcier (puis enchaucier, enchausser. - Formé sur le mot latin calceum, d'ou dérive le français chausse), verbe: TALONNER, POURSUIVRE. - Remarque : enchalcier n'est pas un composé de chalcier (Voy. ce mot), mais ces deux verbes ont été formés separément sur le même substantif.

Enchalz (subst. verbal de enchalcier), s. m. : Poursuite. - « Tenir l'enchauz »

c'est poursuivre activement. Enclin (lat. inclinem), adj. : PENCHÉ. Ce mot ne s'emploie plus qu'au figuré.

Encliner (lat. inclinare. Ce verbe a été refait sur le latin), verbe : s'inclinen DEVANT, SALUER.

Encombrer (lat. in-cumulare), verbe:

Encontre. A les mêmes sens que contre, parmi lesquels celui de « en comparaison de » — « Mettre quelque chose encontre à une autre », c'est les opposer l'une à l'autre. - « Répondre encontre » = répondre (avec l'idée accessoire de contredire). — « Racheter encontre », voy. Rachater. — « Choir encontre terre », c'est tomber à terre (avec une ide accessoire d'adhérence, d'ecrasement).

Encontrer (forme sur encontre), verbe : RENCONTRER.

Encontreval (composé de encontre et de val), adv. : L'EAU.

Encor. Voy. Encore.

Encore (ou encor. Lat. hinc ad horam. Voy. ore), adv. : encore, desormais.

Encreistre (composé de creistre),

verbe : croites.

Encrième (lat. intremum ?), adj. : PERFIDE (Dans le ms., la forme du mot est encrisme).

Encui (est à hui ce que encore est à

ore), adv. : AUJOURD'HUI.

Endementres (formé avec le préfixe en et dementres qui vient du lat dum interim), adv. : PENDANT CE TEMPS.

Endreit (composé de en et de dreit = droit), prep. et adv. - « Endroit soi » = a son endroit, en ce qui le concerne. - Comme adverbe, « endroit » s'ajoute aux adverbes de temps et de lieu, et les renforce : on peut le traduire par précisément ou même.

Enfodir (lat. \*infodire), verbe : EN-

FOUIR, ENTERRER.

Engeignier (formé sur ingenium, qui a donné engin, et auquel se rattache le mot savant ingénieux). Indic. et subj. prés. : il engignent. — Tromper. — La Fontaine emploie encore ce verbe : « Tel, comme dit Merlin, cuide engeigner au-trui Qui souvent s'engeigne soi-même » (La Grenouille et le Rat). Dans l'édition de La Fontaine qui fut faite en 1692 (mais qui porte la date de 1678), l'imprimeur, ne comprenant pas ce mot, l'avait remplacé par « enseigner ».

Engelier (origine germanique). Un des douze pairs. Il est appelé Engelier le Gascon de Bordeaux, ou Engelier de Gascogne. A Roncevaux il tue Escremiz de Valtierra et Esperveris, et il est tué par

Climborin.

Engignent. De engeignier.

Engraignier (latin 'ingrandiare; même racine que dans grand), verbe: S'AGRANDIR, S'AUGMENTER.

Engrès (orig.inconnue), adj.: sauvage. Enguarde (formé sur garde), s. f. : ACTION D'ÉCLAIRER UNE ARMÉE, TROUPE D'É-CLAIREURS , AVANT-GARDE . On disait : « faire les enguardes ».

Enhaitier (de même famille que dehait, souhait), verbe : BENIR.

Enheldit (formé sur helt), part. passé: POURVU D'UNE GARDE. - « Enheldi d'or » = avec une garde d'or.

Enligniet (forme sur lign. Voyez ce mot) : BIEN APPARENTÉ.

Enmi (composé de en et de mi) prép. . AU MILIEU DB. - « Tres enmi » a le même sens, mais contient en plus l'idée de « à travers ».

**Enoiier** (formé sur *odium,* d'où dérive le mot savant odieux), verbe à radical variable : enoi ... atone, enui ... tonique. -Ennuyer, mais avec un seus plus fort qu'aujourd'hui; HARASSER. - Impersonnellement « il m'ennuie à » avec ou sans ellipse du pronom neutre sujet, = il m'est insupportable de..., je ne saurais... Toutefois je dois dire que cette locution se trouve dans un passage que je rectifie.

Enquerre (compose de en et de querre, qui est devenu quérir par la substitution du suffixe ir à re). verbe : s'enquéere DE.

Enrengier (composé de rengier =

ranger), verbe : mettre en Rang, Ranger. Enseigne (lat. insignia), s. f. : ENSEI-GNE, et aussi cai de guerre. Les lances avaient « une enseigne », un gonfanon, à leur extrémité. — « Enseigne avoir de crier... » = avoir pour cri de ralliement...

Enseignier (lat. \*insignare), verbe : indiques, montres. Ce verbe s'emploie encore dans ce sens.

Ensemble (lat. insimul), adv. — Il forme avec od une locution prépositive. Vov. Od.

Ensement (formé sur ensi 🛥 ainsi. avec le suffixe adverbial ment, comme quasiment sur quasi), adv. : AINSI. « Ensement come » = comme.

Ensorquetot (composé des prép. en et sor, de la conj. que, et de l'adj. indéf. tot), adv. : suntout; sn outas.

Entendre (lat. intendere), verbe : EN-TENDRE, APPRENDRE, ÉTRE INFORMÉ DE. -« Entendre à quelqu'un » c'est l'écouter, suivre ses avis.

Entercier (lat. \*intertiare dans Du Cange), verbe : RECONNAITEE.

Entorn (composé de en et de torn, subst. verbal de torner = tourner. Ce mot s'est conservé dans la locution « à l'entour »), prép. : AUTOUR DE.

Entre (lat. inter), prép. : ENTRE, AU MILIEU DE. — « Entre Pierre et Paul viennent » est une locution qui signifie : Pierre et Paul viennent tous les deux.

Entrel, pour entre le. Entrer (lat. intrare), verbe. « Entrer en sa voie » c'est commencer son voyage.

Entresque. Voy. Tresque. Entrevedeir (compose de vedeir = voir), verbe. — « S'entrevoir » = se voir les uns les autres.

Entreveident. De entrevedeir.

Enuiet. De enoiier.

Envadir (puis envair, envahir. — Latin \* invadire. Du simple \* vadire il ne nous est resté que l'indic. prés. et aussi dans l'ancienne langue le subj. prés. Voy.

Vots), verbe: ENVAHIR, SE JETER SUR. Envei, 1 re pers. de l'indic. ou du subj. prés. de enveiler (formé sur veie = voie) = envoyer.

Enveisier (lat. invitiare?), verbe. -« S'enveisier » = S'AMUSER.

Envers, prép. et adv. : vers ; A L'envers (sur le dos). — « Parler envers quelqu'un » = parler à quelqu'un. - « S'aproismier envers... » c'est s'approcher de...

- « L'exploiter envers... », voy. Espleitier. Environ (formé du préfixe en, du suffixe on, et du radical du verhe virer), prép. : AUTOUR D.; adv. : TOUT AUTOUR.

Enz (lat. intus, fr. enz devenu ans de eschiec.

dans les composes dans, dedans), acv. . DEDANS. - « Enz en » = dans. - « D'enz de » = littéralement du dedans de.

Eret. De estre : ETAIT.

Ermes. De estre : Senows.

Ermines. Nom de peuple : Arméniens. L'hermine est une fourrure d'Arménie.

Ert. De estre : ETAIT.

1. Es (le manuscrit d'Oxford a les formes as, ais. - Lat. ecce, que l'on retrouve comme préfixe dans les pronoms icel, icest, dans l'adv. ici), prép. : voici, voill. - « Es les vos » = litteralement *noilà* les vous, vous les voilà, c'est-à-dire les voilà, car vous est ici explétif. Cette préposition est généralement accompagnée ainsi d'un pronom expletif. Es peut êtr suivi du cas sujet : voy. vers 413.

2. Es, pour en les. Nous disons encore

« bachelier ès lettres ».

Esbaldir (puis esbaudir, ébaudir. — Formé sur balt. Voy. ce mot), verbe : RENDRE HARDI ET JOYEUX.

Esbaneiler (formé du préfixe es, du suffixe eiler, et d'un radical germanique qu'on retrouve dans bannière), verbe : DIVERTIR.

Escab**abi.** Nom d'un sarrazin tué par livier.

Eschalguaite (puis échauguette), s.f.: GRAND-GARDS. - Ce mot désigne aujourd'hui une guérite placée sur un lieu elevé.

Eschange (subst. verbal d'eschanger), s. m. – « Avoir échange de quelqu'un », c'est pouvoir le remplacer. - a Donner échange de quelqu'un », c'est le remplacer par un autre, et « donner échange efforcé de », c'est remplacer avec avantage par un autre. - « Prendre échange de quelque chose »c'est prendre cette chose en échange.

Eschanteler (forme sur chantel = coin, quartier d'écu), verbe : Éconnes, BRISER.

Escharboncle (composé de charboncle. Meme sens), s. m. : ESCARBOUCLE. Voy. Charboncle.

 Escharboner (formé sur charbon), verbe : JAILLIR EN ÉTINCELLES.

Eschevit (origine germanique), adj.:

1. Eschiec (origine germanique), s.m.

Eschiec (vient du persan schah, qui veut dire *roi;* nous disons « le schah de Perse »), s. m. : всивс, jeu.

Eschiele (origine germanique. Ne pas confondre avec eschiele, auj. echelle, venant du lat. scala), s. f. : BATAILLON. CORPS D'ARMÉE.

Eschiés, cas sujet sing, ou rég. plur.

Eschiez, cas sujet sing. ou rég. plur. d'un mot d'origine germanique, qui est de la même famille et qui a le même sens

que esquif.

Eschine (origine germanique), s. f. : ÉPINE DORSALE. À propos du pluriel de ce mot dans certaines locutions, la ou nous mettrions un singulier s'appliquant à plusieurs personnes, voy. chief et cheval, qui s'emploient de même.

Eschipre (origine germanique), s. m. :

Eschiver (origine germanique), verbe: ESQUIVER, ÉVITER.

Escience (lat. scientiam. dont la forme savante est science), s. f. : science. « Avoir grand escience à un exercice »

c'est y être très habile.

Escient (ou escientre. — Lat. sciendo et scienter), s. m.: connaissance. « Mien escient » ou « mien escientre » ou « par le mien escient » = à mon escient, à ma connaissance, je le sais ou je le crois. Escientre. Voy. Escient.

Esclache (subst. verbat de esclachier, qui a le sens de briser. Origine germanique, même racine que dans claquer) S. f. : ECLAT, REJAILLISSEMENT.

Esclairier (forme sur le mot latin d'où vient clair. Comparez esclaircir et esclargier. Nous avons conservé deux de ces verbes et perdu le troisième), verbe : ECLAIREM, ECLAIREM (soulager, en parlant de la colère), s'éclairer, s'illuminer, Luire, dominer (en parlant d'un son).

Esclarcir (lat. exclarescere, ou l'on retrouve clarum, qui a produit clair. Com-parez esclairier et esclargier), verbe : ECLAIRCIR, S'ECLAIRCIR. — « S'éclaircir vers quelqu'un, c'est lui sourire. - Ce verhe s'applique à la fois au jour qui arrive et à la nuit qui s'en va.

Esclargier (formé comme esclairier sur le mot latin d'ou vient clair, mais avec un suffixe différent), verbe : ECLAIRCIR, ECLAIRER, SOULAGER (le cœur, la colère, le talent dans l'ancien sens de ce mot)

Esclavers. Même mot que Esclavez

avec un autre suffixe.

Esclavoz (origine germanique. Dérivé de esclave, dont le sens primitif est « slave »). Nom de peuple : SLAVES ou ESCLAVONS.

Esclice (origine germanique), s. f. : LAT DE BOIS.

Esclicier (origine germanique), verbe :

BRISER EN ÉCLATS ; SE BRISER. Esclot (origine germanique), s. m. :

Escolorét (même mot que descolorét.

avec un autre préfixe. Descolorét se tronve aussi dans la Chanson de Roland), part. passé : DÉCOLORÉ.

Escombatre (composé de combatre).

verbe : conquenta.

Escordosement (formé sur un adi., escordos, qui avait le sens de cordial, mot

le même famille), adv. : DE TOUT COEUR. Escremir (origine germanique, même racine que dans escrimer), verbe : sa LIVRER A L'ESCRIME.

Escremiz. Nom d'un Sarrazin, seigneur de Valtierra (Voy. Valterre). figure parmi les douze pairs de Marsile. ll est tue par Engelier de Gascogne.

Escrider (auj. écrier. — Composé de crider), verbe. - « Ecrier » intransitif, ou « s'écrier » (dans les temps composés le pronom réfléchi peut être supprimé. Voy. Lever), signifie crier, s'écrier. — « Ecrier » transitif = APPELER OU CRIER. — « S'écrier d'un nom » peut vouloir dire le prendre comme cri (de guerre). - « Ecrier un sermon » c'est prononcer à très haute voix une exhortation.

Esdemètre (composé de demétre, lequel est lui-même un composé de métre),

verbe : s'éLANCER.

Esforcier (composé de forcier, luimême formé sur le mot latin d'ou vient force), verbe : BFFORCER. - « Echange efforcé », voy. Eschange.

Esforz (subst. verbal d'esforcier. Ce mot est devenu effort, avec un t, sous l'influence de l'adj. fort), s. m. : FORCE. — « Un grant effort » = de grandes forces. — « A effort » = de toutes ses forces. — « A merveilleux effort » = en très grand nombre.

Esfreder (origine germanique : fr. : esfreder, esfreer, esfraer, effrayer), verbe : TROUBLER

Esgraignier (origine inconnue). verbe : s'ébrécher. Voy. Esgruignier.

Esgruignier (origine inconnue), verbe: s ebbechen. Voy. Esgraignier. Esguarder (composé de guarder et du pretixe es. Il nous reste de ce verbe le subs-

tantif verbal égards), verbe : REGARDER. Esguaret (origine germanique), part.

passé : Égané, Troublé. Eslais (subst. verbal de eslaissier, composé de laissier = laisser, qui signifie laisser courrir), s. m.: GALOP DE PARADE.

Eslegier (racine germanique. Même famille que l'adjectif lige), verbe : REN-DRE QUITTE, DEGAGER, PAYER. - « Eslegier as espèdes » = payer à coups d'e-Ter.

Esmaiier (composé du préfixe 💅

(= lat. ex) et d'un verbe germanique dont | la forme actuelle est mogen = pouvoir), verbe : pécouragen (littéralement mettre hors de puissance, hors de force), METTRE ZN ÉMOL

Esmerét (formé sur mier (Voy. ce mot) ou sur le mot latin d'ou dérive mier), part. passé : épuré, de bon aloi (en parlant de monnaie).

Esmoveir (puis esmovoir, émouvoir, Voy. Moveir pour la conjugaison), verbe: METTRE EN MOUVEMENT.

Esmut. De esmoveir.

Espaenter (puis espoenter, épouvanter, Lat. \*expaventare), verbe: EPOUVANTER.

Espan (la forme véritablement française serait espain. — Lat. hispanum. -Espagnol et épagneul sont des dérivés. Le second seul est de forme française), adj. : ESPAGNOL.

Espandre (puis épandre. — Latin expandere. — Ce verbe tombe en désuétude, mais le composé répandre est très employé), verbe : něpandrů; se népandre.

Espaneliz. Nom du païen qui marche à la droite de Baligant lorsqu'il descend de son vaisseau sur la terre d'Espagne.

Espargnance (est à espargner ce que tempérance est à tempérer), s. f. : GRACE. - « Avoir épargnance de... », c'est être sauvé de, dispensé de. Le mot ne se trouve pas dans le manuscrit d'Oxford.

Esperveris. Nom d'un Sarrazin, fils de Borel, qui est tué par Engelier.

Espés (puis espais, épais. Lat. spissum), adj.: Épais. — « En le plus épais » = au plus épais.

Espiét (origine germanique. Ne pas confondre avec épieu), s. m. : épié, sorte

Espiier (origine germanique), verbe :

Espine (lat. spina), s. f. : AUBÉPINE (le mot aube, qui entre dans la composition d'aubépine, signifie blanche, et existe indépendamment dans la langue comme substantif.)

Espleit (puis esploit, exploit. - Lat. explicitum, dont la forme savante est l'adj. explicite), s. m., qui entre dans la locution « à esploit » = à volonté, avec ardeur.

Espleitier (lat. \*explicatare, fr. espleitier, exploiter. Voy. Espleit), verbe: REUSSIR, ACCOMPLIB CR QU'ON YBUT. COTneille dit encore, à peu près dans le mème sens : « Vous en exploitez bien. »
— « L'exploiter (le neutre) envers Espagne », c'est fuir en Espagne.

Esprendre (puis éprendre. — Composé de prendre), verbe : EMPLAMMER ; tonnerre); CHANCELER.

s'enflammen. Il ne reste de ce verbe que le participe passé épris, qui s'emploie a figuré.

Esprover (puis éprouver. - Com. pose de prover = prouver), verbe : ÉPROUven. - « Etre éprouvé de vasselage » c'est être d'un courage éprouvé. « Souvent » joint à éprouvé dans cette locution ajoute l'idée accessoire que le courage a été souvent éprouvé.

Esquasser (composé de quasser

casser, verbe : BRISER.

Esragier (formé sur rage), verbe, Sestagier » = s'enrager, enrager Essaiiet (part. passe de essaiier =

essayer) : EPROUVÉ.

Essemple (lat. exempla), s. f. : EXEM-PLE. Ce mot a aussi le seus spécial d'exemples introduits dans une instruction religieuse.

Essil (lat. exilium), s. m. : MALBEUR. Establer (formé sur estable = étable) verbe : METTRE A L'ÉCURIE.

Estache (origine germanique), s. f. : POTEAU.

Estage (est au verbe ester ce que éclairage est au verbe éclairer, etc.), s. m.: skjour. Le sens de ce mot s'est considérablement restreint. - « Prendre son étage », c'est s'arrêter, faire halte.

Estal (d'origine germanique, ou formé sur ester), s. m. qui se rencontre surtout dans la locution « en estal ». « Remaneir en estal », c'est rester à son poste. - « Prendre estal », c'est s'arré-

Esteit. De estre.

Estendre (composé de tendre), ver-

be: ÉTENDER, TENDER, SE TENDER.

Ester (lat. stare). Indic. prés.: il estat, il estont. Prétérit: il estut. — ETRE OU RESTER DEBOUT, S'ARRÊTER, ÊTRE EN REPOS, TENIR FERMS. - « Laisser quelqu'un ester », c'est le laisser en repos, et quelquefois l'abandonner. « Laisser ester » sans régime (avec un régime neutre sous entendu), c'est rester tranquille, se taire. - « S'ester » = s'arrêter ou se tenir debout. - « Remanoir en estant » ou « ètre en estant », c'est rester debout. — « Se dresser en estant » = se relever (quand on a été assis ou couché).

Esterminal (origine inconnue), s. m. : nom d'une pierre précieuse.

Estét. De estre.

Estoet. De estoveir.

Estoltie (lat. \* stultiam), s. f. : TÉ-

Estoner (composé de toner = tonner), verbe : ÉBRANLER (comme par un coup de Estont. De ester.

Estordre (composé de tordre. - Lat. extorquere, qui a aussi produit la forme savante extorquer). Prétér. : il estorstrent. Futur : il estordrat. - a S'estordre de » ou « estordre de » = se tirer de

Estorgant. Nom d'un Sarrazin, Il figure parmi les douze pairs de Marsile. Il est tué par Othon.

Estorgos. Nom d'un Sarrazin qui est tué par Olivier.

Estorn (puls estor, estour. - Origine germanique), s. m.: combar. - « Rendre un estour a quelqu'un », c'est lui livrer bataille. On disait de même « rendre ba-taille ». Voy. Bataille. — « Vaincre l'es-

tour », c esi gagner la bataille.

Estoveir (d'après l'ingénieuse hypothèse de M. Tobler, le lat. est opus (= il est besoin), serait devenu est oes (Voy. Oes) dont on aurait fait un seul mot: estoes. Puis, ce mot ayant le sens d'un verbe à la 3º personne, on l'a terminé par le t caractéristique des 3ºs personnes : estoet. Enfin sur cette 3e personne on a créé une conjugaison tout entiere par analogie avec les verbes qui ont la diphtongue oe au singulier de l'indicatif present), verbe impers. à radical variable : estoev ... tonique, estov ... atone. - FAL-LOIR, ÊTRE NÉCESSAIRE DE. - « Plus bels n'en estoet » = il n'en faut pas de plus beaux, il n'en est pas de plus beaux.

On disait : « il les estoet morir » et non « il lor estoet morir ».

Estrait (part. passe de estraire (lat. extrahere) qui est devenu extraire sous

une influence savante) : sorti.

Estramarin, nom propre. C'est un des Sarrazins que Marsile charge d'accompagner Blanchandrin près de Char-

Estramariz (aussi écrit Astramariz), nom d'un Sarrazin. Il figure parmi les douze pairs de Marsile. Il est tué à Ron-

cevaux par Béranger.

Estrange (lat. extraneum), adj. : ETRANGER. Corneille et La Fontaine emloient encore étrange dans ce sens. La Fontaine : « Et se font écouter des na- vante est aquarium), s. f. : HAU.

tions étranges » (Fable du Renard an alais). — « Homme étrange » = étran

Estre (lat. \*essere). Part. passé : estét Part. prés. : estant. Índic. prés. : jo sur tu iés, il est, nos somes, vos estes, a sont. Imparf.: il ert ou éret, ou il esteit. Preterit: jo fui, tu fus, il fut, nos fumes, vos fustes, il furent. Futur: il iert, mes, vos justes, u jurent. Futur: it err, nos ermes, il ierent, ou bien ; jo serai, tu seras, il serat, vos serez. Condit.: il sereit. Subj. pres.: que jo seie, qu'il seient. Imparf.: qu'il fust.—
Etre.— « Bien soit...! » formule qui équivant à : Puisse réussir...! « Mal soit...! » = Maudit soit...! — « Est. n'est » peuvent équivaloir à « il y a, il n'y a pas ». De mème aux autres temps.
— « Il ne peut être que » = il est impossible que.

Estréde (puis *estrée.* — Lat. *strata*, d'ou dérive aussi estrade par l'intermédiaire de l'italien. Estrade a conservé le sens de route dans les locutions battre l'estrade, batteur d'estrade), s. f. : ROUTE. - « Je suis en l'estrée » peut signifier

je vous montre la route.

Estreit (lat. strictum), adj.: ÉTROIT. - Employe adverbialement : ктвогтв-MENT SERRÉ.

Estreu (origine germanique), s. m. : strier, qui est le même mot avec un autre suffixe.

Estroér (composé de troer = trouer), verbe : TROUBE.

Estut. Voy. Ester.

Esvertuder (puis esvertuer, évertuer. - Formé sur vertuti, verbe : éver-TUER.

Et (latin et), conj .: BT ; quelquef. ALORS. Ethiope (lat. Æthiopiam). Nom de pays : Ethiopis. Comparez la vieille forme Arabe au sens d'Arabie. L'Ethiopie fait partie des domaines du calife, oncle de Marsile.

Eudropin. Nom de l'un des Sarrazins que Marsile charge d'accompagner Blanchandrin près de Charlemagne.

Eve (lat. agua. - Nous avons conservé le dérivé évier, dont la forme sa-

Faillir (lat. \*follire). Indic. prés. : être. — Manquer, paire dépaut ; s'arrê-il fait. Preteril : il faillirent. Futur ; je ter (en parlant d'un livre, d'une hisfaldrai. Se conjugue avec l'auxiliaire toire).

Faimes. Voy. Faire. Faire (lat. facere). Indic. prés. : jo fas, tu fais, il fais, nos faimes, vos faites, il font. Preterit : jo fis, tu fesis, il fist, nos fesimes, vos fesistes, il frent Impair : fai faimes faites Subit frent. Impér.: fai, faimes, faites. Subj. prés.: que jo face. Imparf.: que jo fesisse. — Nous employons encore « se faire » avec le seus de devenir, être, mais seulement dans quelques expressions consacrées : « il se fait tard, je me fais vieux ». Ce gallicisme était d'un usage plus général dans l'ancienne lan-gue. L'adjectif snivant se mettait au cas sujet. - « Faire que » suivi d'un adj. ou d'un subst. attribut = agir en; faire en, comme dit encore Corneille (le Cid): « Ayez soin que tons deux fassent en gens de cœur. » L'ancienne langue aurait dit: « fassent que gens de cœur ». La Fontaine (Fable du pot de terre et du pot de fer) : « Il ferait que sage ». — Faire peut s'employer comme verbe sup-pléant même lorsque le verbe suppléé n'exprime pas une action : « Miels en valt l'ors que ne font cinc cenz livres ». c'està-dire : que ne valent. - « Le (neutre) faire » = agir, se conduire, ou bien en être cause. Nous employons de la même facon le neutre dans la locution « l'emporter ». Voyez aussi jugier dans ce glossaire. — « l'aire » suivi d'un gérondif, voy. Recreidre.

Fais (lat. fascem), s. m. : FAIX. Faldestoel (plus tard fauteuil. -Origine german que, s. m.: SIRGE ROYAL. Faldrai. Voy. Faillir.

Faldron. Nom d'un Sarrazin tué par Roland à Roncevaux, Faldron del Pui. La forme française actuelle serait : Faudron du Puy.

1. Fals (lat. falsum, fr.: fals, faux), adj. Cet adjectif a souvent, même applique aux choses, le sens de perfide, méchant, qu'il n'a conservé qu'appliqué aux personnes.

 Fals. De falser.
 Falsaron (la forme française actuelle de ce nom serait Fausseron), nom du frère de Marsile. Il s'offre pour combattre les douze pairs. Il est tué par Oli-

Falser (puis fausser. Formé sur fals = faux), verbe. - « Fausser à quelqu'un », c'est lui donner un démenti.

**Falserie** (formé sur fals = faux), S. f. : MENSONGE, INSTRUMENT DE MEN-SONGE.

Falt. Voy. Faillir. Faz. Voy. Faire.

Fedeil (lat. fidelem, dont la forme - « Prendre ou avoir fiance de quel-

française savante est fidèle), adj. : FIDÈLE. Feindre (lat. fingere). Prétérit : il feinst. - « Se feindre mort », c'est contrefaire le mort.

Feinst. De feindre.

Feit (lat. fidem, fr. : feit, fei, foi), S. f. : FOI, AMITIÉ PIDELE, PIDELITÉ. -« Par amour et par foi » locution = avec amour et confiance, ou avec amour et fidélité.

Foiz (lat. vicem, fr. : feis, feis, fois). s. f. : vois. — « A ceste feix » = cette fois

ou pour cette fois.

Fel. Cas sujet de félon. Felon (origine germanique), adj. et s. m.: FÉLON, TRAÎTRE, terme général d'injure et de malédiction. — « Félon soit...! » ou « Tout soit félon...! » équivaut à Maudit soit...!

Fendre (lat. findere), verbe: FENDRE; SE FENDRE, SE BRISER. On disait: « fendre (se fendre) de douleur, de colère », ce qui n'est pas plus extraordinaire que de dire, comme nous faisons, « fondre en larmes, eclater de rire, cœur brisé de douleur. » — En parlant d'un éclair on disait : « le ciel [end. » Fenir (lat. finire, fr. : fenir et finir),

verbe: Finir, TERIE (conseil). « Finir son conseil » a peut-être le sens de

prendre une décision.

Ferez. Peut être le futur de faire ou l'indicatif présent ou l'impératif de fe-

Ferir (lat. ferire), verbe à radical variable : fier... tonique, fer... atone. Participe passé : ferut. Futur : jo ferrai. Subj. pres. : que jo fierge. — FRAPPER. « Se ferir enz », c'est se jeter dedans (dans la mélée). - « Férir à », c'est frapper sur. « Ferir en » = frapper à. -« Etre feru parmi », c'est avoir le corps transpercé. - « Férir à coup ». locution pleonastique, même sens que férir.

Fermer (lat. firmare), verbe : RENDRE PERME, ASSUJETTIE, PLANTER. - « Fermer son heaume », c'est le lacer sur sa tête. — « Un gonfanon fermé », c'est un gonfanon fixé à la lance. — « Enseigne fermee », mème sens

Ferrai, ferut. Voy. Ferir.

Fesimes, fesis, fesisse. Voy. Faire. Fichier (forme sur un derivé du verbe latin figere, verbe dont le participe passé se retrouve comme racine dans f(xer), verbe : ENFONCER.

Fidance (lat \*fidanciam, fr. : fidance, fiance), s. f. : ASSURANCE, CONFIANCE. -« Donner fiance de quelque chose à quelqu'un », c'est lui promettre cette chose. qu'un », c'est recevoir son engagement ou | même dans son sens propre, s'employai sa soumission.

Fider (lat. fidare, fv. : fider, fier), verbe : FIER.

Fieble (lat. flebilem), adj. : FAIBLE. Fieblement (formé sur fieble = fai-

ble), adv. : FAIBLEMENT.
1. Fier. Voy. Ferir.

2. Fier (lat. ferum), adjectif. Fiérent, fiergent, fiert. Voy. Ferir. Fieu (origine germanique), s. m. :

Fil (lat. filium), sm. : FILS.
Filiastre (est à fils ce que marâtre

est à mère), s. m. : BBAU-FILS. Filie (prononcez fille. - Lat. filiam),

s. f. : FILLE.

Fin (lat. finem), s. f.: FIN. - « N'est fin que... » signifie il n'est pas fini que,

c'est-à-dire ce n'est pas le moment que. Finer (formé sur le substantif fin, tandis que fenir, que l'on trouve aussi dans la Chanson de Roland, dérive direstement du verbe latin finire), verbe : TERMINER, S'ARRÊTER, FINIR, TENIR (conseil). « Finer son conseil » a peut-ètre le sens, de prendre une décision. —
« Etre finé par jugement », c'est être
condamné à mort. — .« Etre finé de mort » = être tué.

Fit (lat. fidum; mot de même famille que confiance, etc.), adj. : Assuré.

Flambe (lat. flamma qui a produit aussi flamme. La forme flambe se re-trouve dans les dérivés flamber, flamboyer, etc.), s. f. : FLAMME. - Sur feu et flamme, voy. Fou. — « L flambe » = l'oriflamme (Voy. Orie). « L'orie

Flambeiler (formé sur flambé avec le suffixe eiler = lat. icare). Indic. prés. 3º pers. plur. : il flambeient ou flambient. » - FLAMBOYER, BRILLER.

Flambeios (formé sur le verbe flambeiler, avec le suffixe os = eux, dérivé de osum latin), adj. : FLAMBOYANT.

Flambient. De flambeiier. Flambor (formé sur flambe), s. f. :

LUBUR, ÉCLAT.

Flor (lat. florem, fr. : flor, fleur), s. f. : FLEUR. - « A fleurs » peut signifier

orné de fleurs peintes.

Florit, part. passé du verbe florir (= fleurir) : FLEURI, ORNÉ DE FLEURS, BLANC (en parlant de la tête, de la barbe) - « Un bouclier fleuri », c'est un bou-

clier à fleurs, orné de fleurs peintes.
Foedre (puis foerre, feurre. — Origine germanique. — Fourreau est un dérivé du même mot), s. m. : FOURREAU.

Foildre (lat. fulgura, fr. : foildre, foldre, foudre), s. f. : FOUDRE. Ce mot,

au pluriel.

Fol (lat. follem), adj. : FOU.

Folage (formé sur fol comme servage sur serf), s. m. : Folik.

Folo (origine germanique. Ce mo ressemble, par la forme et par le sens, à notre substantif féminin foule, qui a une tout autre origine), s. m. : TROUPE, FOULE.

Fols. Cas sujet singulier et régime

pluriel de fol ou de folc.

Forcèle (puis fourcelle. - D'un diminutif de furca qui a donné fourche), S. f. : CLAVICULE.

Forchedure (puis forcheure, fourchure. Dérivé de forche = fourche), s. f. : BNFOURCHURE.

Forment (de l'adj. fort qui, comme on sait, ne prenait pas d'e muet au féminin. L'adverbe a éfé modifié quand l'adjectif a pris cet e), adv. : Pontement.

Fors (lat. foris, fr. : fors, hors), adv. :

HORS, DEHORS, EXCEPTÉ.
Forsfaire (composé de fors et de faire. Voy. Faire pour la conjugaison), verbe. — « Se forsfaire », c'est commettre une trahison, forfaire à l'honneur. -« Se forsfaire » ou « forsfaire à quelqu'un » (au passe il s'est forsfait ou il est forsfait), c'est lui faire du tort. — « Forsfaire un mal à quelqu'un », c'est lui faire du mal.

Forsfesist, forsfis, forsfist. De

forsfaire.

Fort (lat. fortem), adj. : FORT. Ne prend pas d'e au féminin. — « Fort à souffrir » = dur à supporter. — « A fort » = avec force. La préposition à forme aujourd'hui encore des locutions adverbiales avec certains adjectifs : à sec. à nu, etc. « A fort » n'existe plus, mais nous avons « à force » qui a à peu près le même sens.

Fou (lat. focum, fr. : fou, feu), s. m. : FRU. - On trouve la locution a feu et flamme » qui s'est conservée dans « jeter feu et flamme »; le verbe dont cette locution est sujet se met au singulier.

Fraindre (lat. frangere). Participe passé : frait. Prétérit : il frainst. BRISER, RENVERSER, SE BRISER. NOUS avons perdu le simple fraindre, mais nous avons conservé le composé enfreindre.

Frainst. De fraindre

Fraisnin (dérivé de fraisne), adj. . DE FRÊNE.

Frait. De fraindre.

Franc. Adj. : FRANÇAIS ; FRANC, LIBRE

France. Ce nom est souvent employé par le poète pour désigner tout l'empire de Charlemagne. Mais souvent aussi il désigne le domaine royal tel qu'il était

constitué à la fin du zr'siècle. Francor (lat. francorum), adj. :

DES FRANCS, DES PRANCAIS.

Freit (lat. frigidum), adj. : FROID. Fremir (lat. \*fremire pour fremere), verbe : RETENTIR SOUS LES COUPS

Fremor (puis fremeur. Lat. fremo-rem. Même famille que frémir), s. f.:

MURMURE, BRUIT. Froissier (lat. \*frustiare, formé sur frustum), verbe : BRISER; SE BRISER.

Fui. De estre.

Fuie (pour des raisons phonétiques qu'il serait trop long d'exposer ici, fuie ne peut guère venir que d'une forme telle que fugia par u long, au lieu de fuga. Le mot a été ensuite refuit en fuite d'après les formes de la conjugaison du verbe fuir qui ont un t final), s. f. : |

PUITS. - « Tourner quelqu'un en fuite » c'est le mettre en fuite.

Fuir (lat. fugere). Part. passé : fuit. Part. près. : fuiant. Indic. près. : il fuit, nos fuions, il fuient. Futur : jo fuirai. Subj. près. : qu'il fuiet. — Fuia. — Au vers 830 il faut sans doute entendre que Charlemagne, en se cachant sous son manteau, se soustrait à la nécessité de faire bonne contenance. — Nous écrivons « s'en fuir » en deux mots pour la raison qui nous a fait écrire de même en mener. Voy. Mener.

i. Fust (puis fût. - Lat. fustem), S. M. : BOIS, BOIS DE LANCE, PARTIE EN BOIS DU BOUCLIER, BATON. Ce mot a pris differents sens dont le plus usuel est celui de tonneau. - « L'arbre de mal fust, » littéralement « l'arbre de mauvais bois », c'est la potence. En lat. : arbor infelix.

2. Fust. De estre.

Fuz. Cas sujet singulier ou régime pluriel de fust.

PLAISANTERIE. - « Tenir une chose en gab », c'est y voir une plaisanterie, ne pas la prendre au sérieux.

Gaber (formé sur gab), verbe : s'AMU-

Gabriel (origine hébraïque). Roland, sur le point de mourir, se recommande à l'ange Gabriel. C'est l'un des anges qui emportent son âme au paradis. Il est chargé par Dieu de garder Charlemagne pendant la nuit qui suit la défaite des Sarrazins de Marsile, et il lui envoie deux senges. Pendant la bataille contre Baligant, au moment où Charlemagne est blessé par l'émir, saint Gabriel vient le réconforter. A la fin de la Chanson il ordonne à l'empereur de marcher à de nouveaux combats.

Gaillardement. Adverbe : AVEC AR-

Gaillart (racine celtique), adj. : vi-GOURBUX.

Galafre. Nom d'un émir à qui un diable avait donné un écu merveilleux, qu'il transmit à Abisme. Il y a dans la Chanson de Mainet un Galafre, roi de Tolède, qui joue un grand rôle.

Galazin, adj. : DE GALAZA.

Gab (origine germanique), s. m. : | rait être de la même famil'e que galère. - Le ms. d'Oxford a galée et galie), S. f. : GALÈRE.

Galop (origine germanique), s. m. -« Les galops » = AU GALOP.

Garçon (origine incertaine), s. m. :

VALET D'ARMEE. Geboïn. Nom propre. C'est l'un des barons à qui Charlemagne confie la garde du champ de bataille de Roncevaux avant de se lancer à la poursuite des païens. Il est aussi chargé d'escorter les chars qui contiennent les restes de Roland, d'Olivier et de Turpin. Dans la bataille contre Baligant il commande la seconde échelle, composée de Français. Il est tué par Baligant.

Gemalfin. Arabe à qui Baligant confie le commandement de son armée pendant qu'il va lui-méme rendre visite à Marsile. Pendant la bataille, c'est lui qui vient raconter à Baligant que son fils et son frère ont été tués.

Gème (lat. gemma), s. f. : GEMMS,

PIERRE PRÉCIEUSE.

Gemét (formé sur gême = lat. gemma), part. passé : gemmé, orné de pierreries, orne. - « Gemét ad or » = orné d'or ou orné de pierreries et d'or. - Aux Galie (origine douteuse. Le mot pa- | vers 1452 et 3306, il est question de heaumes « aux pierres d'or gemmées », c'est-à-dire ornés de pierres précieuses

montées sur or.

1. Gent (lat. gentem), s. f. : PRUPLE, ARMÉE, GENS. Ce mot est encore employé familièrement avec le sens de race, espèce. Dans La Fontaine : « La gent trolle menu ». - Gent étant un nom collectif, le verbe dont il est sujet peut se mettre au pluriel.

2. Gent (lat. genitum, qui veut dirc né, d'où le sens de bien né), adj. : noble, brau, gracieux. C'est un des mots que regrette La Bruyère : « On a dit gent, le corps gent: ce mot si facile, uon sculcment est tombé, l'on voit même qu'il a entraîné gentil dans sa chute. »

Gentement (formé sur gent 2), adv. :

Gentil (lat. gentilem), adj. : NOBLE, sens que le mot a conservé dans gentil-

homme.

Gerart (origine germanique). Nom propre : GERARD OU GIRARD. Girard de Roussillon est un des heros les plus célèbres de notre vicille littérature épique. Dans la Chauson de Roland il est présenté comme l'un des douze pairs. Il est tué à Roncevaux par Marsile. Le poète l'appelle Girard le vieux.

Gerier (origine germanique). Un des douze pairs, inséparable de son ami Gerin. Il assiste à l'arrivée de Blanchandrin et au conscil de Charlemagne. A Roncevaux il tue l'amirafle de Balaguer. il attaque, de concert avec Gerin, et tue Timozel. Il est tué par Crandoigne.

Gerin (origine germanique). Un des douze pairs, inseparable de son ami Gerier. Il assiste à l'arrivée de Blanchandrin et au conseil de Charlemagne. A Roncevaux il tue Malprimo de Brigal, il attaque, de concert avec Gerier, et tue Timozel. Il est tué par Grandoigne.

Gernon (lat. \*granonem, formé sur grani. Voy. Gloss. de Du Cange. — fr. gernon ou grenon), s. m. : MOUSTACHE. Gerrai. Voy. Gesir.

Gesir (lat. jacere). Gérond. : gisant. Indic. prés. : il gist, il gisent. Prétérit : il jut, il jurent. Futur : jo gerrai. — COUCHER (intransit.); True COUCHÉ; ÉTRE átendu, étalé; reposer. — « Se gésir » a le même sens.

Geste (lat. gesta, plur. neutre), s. f. : BISTOIRE. C'est ce niot qui entre dans la locution « chanson de geste ». Au vers 3262, dans le ms. d'Oxford, geste est au sing. et le verbe au plur. : c'est peut-être une trace de la valeur plur, primitive de

ce mot.

Giel (puis gel. — Lat. gelu. Nous avons conservé le composé dégel. Le simple gel a été remplacé par le dérivé gelée), S. M. : GELÉR.

Gilie (prononcez Gille, comme fille. -Lat. Ægidium), nom propre : Gills. — Saint Gille appartient à l'époque de Charles Martel. La légende en a fait un contemporain de Charlemagne.

1. Gironde. Nom de ville : GIRONE. 2. Gironde (lat. Garundam, qui a produit en français Garonne et Gironde).

Nom de fleuve : GARONNE.

Glacier (forine sur glace), verbe : clisser, couler. Co verbe ne se troute pas dans le ms. d'Oxford.

Glatir (origine germanique), verbe :

Gloton (lat. \*gluttonem), s. m. :

GLOUTON, terms d'injure. Gloz, cas sujet singulier de gloton.

Godselme (origine germanique), nom propre : Gaucatus. C'est lui qui commande, avec Jozeran, la septième échelle. composée de Poitevins et d'Auvergnats.

Gonfanonier (dérivé de gonfanon. avec le suffixe ier), s. m.: GONFALONIER, PORTE-DRAPEAU.

Graciier (forme sur gratia = grace). verbe : mammacina.

Gradanter (d'un verbe formé sur gratum, d'ou viennent gré, agréer),

verbe : AGREER, APPROUVER. Graignor, comparatif de grant, employé souvent avec le sens d'un superlatif absolu ou simplement d'un positif renforcé : PLUS GRAND, TRÈS GRAND, GRAND.

Graisle (lat. gracilem, fr. : graisle. presie, grêle), adj. : GRÊLE, MINCE, ÉLANCÉ. Pris substantivement, et masculin, cet adjectif a le sens de claison. Remarquez que le mot clairon contient la même idée de « instrument à son grêle, clair ».

Gramimont. Nom du destrier de Valdabron. Il est tué par Roland du

même coup que son maitre.

Grandoigne. Nom d'un païen, fils du roi de Cappadoce, Capuel. A Roncevaux il tue Gerin, Gerier, Beranger, Gui de Saint-Antoine, Austoire; mais il est tué par Roland.

Grant (lat. grandem), adj. : GRAND, FORT; NOMBREUX. Ne prend pas d'e au féminin (2º déclinaison des adjectifs).

Gresil (origine probablement germanique), s. m. : GRÉLON.

Grét (puis *gré. —* Lat. *gratum*, auquel se rattachent les mots savants ingrat, gratitude), adj. pris substantive-ment et employé dans la locution « de gret»==volontairement, a dessein, exprès.

Grief (en une syllabe. — Lat. gravem, dont la forme savaute est grave), adj.: prinible, dun, tenenble. — Cet adjectif tombe en désuétude, mais il nous reste le subst. grief et l'adv. grièvement. Il faut remarquer que dans l'ancienne langue et jusqu'à Malherbe, grief n'avait qu'une seule syllabe. Malherbe: « Non qu'il ne me soit grief que la terre possède Ce qui me fut si cher ».

Gries, cas sujet sing. et rég. plur.

de grief.

Gros (lat. grossum), adj. — « Gros » pris substantivement = le pavillon d'un cor.

Grossaille. Nom d'un roi païen que Turpin a tué en Danemark et dont il a pris le destrier. C'est sur l'ancien cheval de Grossaille, longuement décrit vers 1651 et suivants, que Turpin combat à Roncevaux.

Guaignon. Nom du destrier de Mrsile.

Guaitier (puis guetter. — Origine germanique), verbe : veille (une personne endormie ou un mort).

Gualt (origine germanique, allem. :

wald), s. m. : BOIS.

Gualtier (origine germanique): Gautien. Il y a dans la Chanson de Roland un comte Gautier de l'Hum, qui a vaincu jadis Maolgüt. Il est neveu du vieux Drouon. Vassal de Roland, il se joint à lui pour l'arrière-garde, et il est chargé d'occuper les hauteurs avec mille hommes. Il est attaqué par Almaris, roi de Belferne. Tous ses hommes sont tués, et lui-même, gravement blessé, redescend vers Roland; il continue à combattre, mais il est bientôt tué à son tour.

Guarant (origine germanique), s. m. « Avoir guarant », c'est avoir un défenseur, être protégé, sauvé. — « Etre garant à quelqu'un », c'est le protéger. — « Etre garant de quelque chose », c'est la garantir. Cette locution est encore francies.

Guarantir (formé sur guarant), verbe: PROTÉGER OU ÎTRE PROTÉGÉ.—Guérir (Voy. Guarir) avait aussi les deux sens et les a conservés).—«Garantir son jugement», c'est soutenir son auss.

Guarantison (formé sur guarantir), s. f.: PROTECTION. — « Avoir garantison de quelque chose », c'est pouvoir s'en préserver.

Guarde (subst. verbal da guarder), s. f.: ACTION DE PRENDRE GARDE.

Guarder (origine germanique, allem. actuel: warten). Conformément aux règles de l'ancienne conjugaison, ce verbe

ne prend pas d'e muet au sing. du subj. présent, et il a conservé cette particularité jusqu'au vru's siècle dans la formule Dieu vous gard! La Fontaine: « Dieu nous gard de plus grand fortune! » — GARDER, et aussi regalables. — On trouve « se garder » dans le sens de se préserver, suivi de la conjonction que. — « Garder que » ou « garder » avec ellipse de que = prendre garde que, faire en sorte que.

Guaresis. De guarir.
Guarèt (lat. vervacium), s. m. :

Guaret (lat. vervacium), s. m.

Guarir (origine germanique, fr. : guarir, guérir). Préterit : tu guaresis, il guarit. — Ce verbe n'a pas dans l'ancienne langue le sens restreint qu'il a aujourd'hui. Il signifie présenves, sauver, sa suver. — « Etre guéri pour quelqu'un », cest être sauvé à cause de quelqu'un, grâce à quelqu'un, par quelqu'un. — « Etre guéri de pamoison », c'est revenir à soi après un évanouissement.

Guarison (puis guérison. Dérivé de guarir = guérir), s.f.: podection, salut.

— « Avoir guérison par... », c'est être sauvé par. — « Venir à guérison », c'est

se sauver

Guarlan. Nom de l'un des Sarrazins que Marsile charge d'accompagner Blanchandrin près de Charlemagne. Il est appelé « Garlan le barbu ».

Guarnement (subst. formé sur le verbe guarnir), s. m.: ÉQUIPEMENT, AR-MURR, PROTECTION (de là, plus tard, le sens de protecteur, défenseur, et celui de mauvais défenseur, mauvais sujet).

Guarnir (origine germanique), verbe:

GARNIR, FOURNIR.

Guascoigne. Nom de pays : Gascogns. Voy. Acelin et Engelier.

VIDE. PRIVÉS.

Guaster (lat. vastare, dont le composé lat. devastare a produit dévaster en formation savante), verbe : DÉVASTER. Le sens de ce verbe s'est considérablement affaibli.

Guaz, indic. prés. (1 \*\* pers.) de guagier = goger.

Guedredon (puis guerredon. — Origine germanique), s. f. : RECOMPENSE.

Guenelon. Nom du beau-rère de Roland. C'est sa trahison qui amène le désastre de Roncevaux. Il a le titre de comte. On rencoultre dans l'histoire un Ganelon (Wenilo en latin), archevèque de Sens, qui trahit son bienfaiteur Charles le Chauve.

Guènes, cas sujet de Guenelon.

reste le composé déquerpir), verbe :

ABANDONNER, SE DESSAISIR.

Guerreiler (formé sur querre), verbe : GUERROYER. On ne dit plus querroyer quelqu'un. Encore dans Voltaire : « Je veux guerroyer le roi mon seigneur ».

Guider (origine germanique), verbe :

GUIDER, CONDUIRE.

Guidon (origine germanique). Nom qui est devenu Guyon, mais qui existe aussi sous la forme de l'ancien cas sujet: Gui. Il y a, dans la Chanson de Roland, un Gui de Saint-Antoine, qui est tué à Roncevaux par Grandoigne.

Guige (origine germanique), s. f.:

Guerpir (origine germanique. Il nous | bande qui suspendait l'écu au cou. Guineman. Nom propre. Voy. Rabel.

Guineman. Nom propre. Voy. Rabel. Guineman tue le roi des Wilzes. Dapamort.

Guinemer (origine germanique). Nom de l'oncle de Ganelon, qui lui tient l'étrier au moment de son départ pour Saragosse.

Guise (origine germanique), s. f. - « En guise de » = à la manière de ; comme (pour tenir lieu de). -- « Par nule guise »

= d'aucune façon.
Guitsant. Nom de lieu : Wissant.

Guivre (lat. vipera, dont la forme savante est vipère), s. f. : SERPENT. Le mot est encore employé par Victor Hugo.

## $\mathbf{H}$

Hadir (origine germanique), verbe :

Hador (puis haor, haeur. - Formé

sur hadir = hair), s. f. : haine. Haingre (origine germanique. Notre adj. malingre parait être un com-

posé de haingre), adj. : MAIGRE. Halbero (origine germanique), s. m.: HAUBERT, cotte de mailles. halberc n'empêchait pas l'élision de la

vovelle de l'article. **Halçor** (comparatif de halt = haut):

PLUS HAUT, TRÈS HAUT. Pour les différentes valeurs des comparatifs, voy. Graignor. Halt (lat. altum), adj.: HAUT, GRAND. Haltaing (plus tard haltain, hautain;

derivé de halt), adj. : ÉLEVÉ. Ce mot ne s'emploie plus qu'au figuré. On le trouve encore avec son sens propre au xviº siècle dans Louise Labé : « Des dieux hauteins tous puissans. » Le féminin est haltaigne.

Halteclere, s. f. : HAUTECLAIRE, nom de l'épée d'Olivier, qui, d'après la Chan-son de Girard de Vienne, avait appartenu à l'empereur Closamont. Dans son imitation de Girard de Vienne (Le Mariage de Roland) Victor Hugo a commis une singulière méprise : il a fait de Closamont un autre nom de Hauteclaire : « L'épée est cette illustre et fière Closamont... ».

Haltement, adv.: HAUTEMENT; A HAUTE

Haltisme (superl. de halt = haut.

Voy. Saintisme), adj.: TRES HAUT. Haltodide (puis Haltoïe). Nom de lieu. C'est sous Haltoie que Marsile sit exécuter Basan et Basile, les deux envoyés de Charlemagne. Voy. pages 5 et 6.

Hamon (origine germanique) nom propre. Dans la bataille contre Baligant, Hamon commande, avec Rambaud, la huitième échelle, composée de Flamands et de Frisons. Il est appelé Hamon de Galice.

Hanste (origine douteuse), s. f. : BOIS DE LANCE OU de javelot. — « Pleine sa hanste » est une locution qu'on peut traduire par « à pleine lance », c'est-à-dire toute la lance étant entrée dans le corps.

Hardement (de la famille de hardi, origine germanique), s. m. : HARDIESSE. BRAVOURB.

Hasteiier (est à hâter ce que flamboyer est à flamber), verbe : SE HATER. Haster (origine germanique), verbe :

HATER, SE HATER. Hastif (formé sur haste = hate. -

Origine germanique), adj. : HATIF, PRESSÉ, ACTIF. - « Etre hatif de sa parole », c'est se presser de parler.

Hastis, cas sujet sing. ou rég. plur. de hastif.

Heir (lat. \*herem), s. m. : HOIR, HÉRI-

Helme (origine germanique), s. m.: HEAUME, coiffure de guerre. - « Chevalier à heaume », à heaume est une épi-thète de nature. — L'h de helme n'empêchait pas l'élision de la voyelle de l'article.

Helt (origine germanique), s. m. : GARDE DE L'ÉPÉE. - « Entre les helz » signifie sans doute, comme le croit L. Gautier, entre la garde et le pommeau.

Henri (origine germanique). Nom du neveu de Richard le Vieux (Voy. Richart). Il assiste au conseil tenu par l'ancien par l'adjonction du suffixe ois. Charlemagne.

Herberge (origine germanique), s. f.: = choisir son campement.

Herbergier (formé sur herberge), verbe. « Herberger » ou « se herberger » = camper. — L'infinitif peut être pris substantivement.

Herbut (puis herbu. Formé sur herbe comme touffu sur touffe), adj.: GARNI

D'HERBE Herite(l. hereticum), adj. : Hérétique.

Herman (origine germanique). Nom propre. Dans la bataille contre Baligant, Herman, duc de Thrace, commande la quatrième échelle, composée d'Allemands.

Hoese (origine germanique), s. f.: BOTTE. Ce mot s'est conservé dans le nom de Robert Courte-Heuse. Le dérivé houseau est encore employé par La Fontaine: « Mais le pauvret, ce coup, y laissa ses houseaux » (Fable du Renard anglais).

Hom, cas sujet de home. S'emploie avec la valeur de notre pronom indéfini on, qui en dérive d'ailleurs. - « Hom ne » équivaut à on ne ou à personne ne.

Home (lat. hominem), s. m. : HOMME. On trouve souvent ce mot accompagné d'épithètes de nature comme vivant, mortel, de chair, charnel, etc., dans les lo-cutions telles que: « Il ne reconnaîtrait aucun homme mortel. »

Hongre (lat. Hungari, mot d'origine slave) nom de peuple : LES Hongrois. On trouve oncore Hongre dans Corneille avec le sens de « Hongrois ». Ce mot est arrivé à désigner une certaine espèce de chevaux qu'on tirait surtout de la Hongrie. Le nom de peuple actuel est formé sur

Honir (origine germanique), verbe : HONNIR, DESHONORER.

Honor (lat. honorem), s. f. : HONNEUR, ÉLOGE. Ce mot peut avoir aussi le sens de fief. - « Avoir l'honneur du champ » c'est avoir l'honneur du champ de hataille, remporter la victoire. - Il ne faut pas oublier que honneur, comme tous les substantifs en eur, était féminia. Ils ont été faits masculins au xvie siècle sous l'influence du latin, et ce genre est resté à honneur, tandis que les autres ont repris leur genre primitif.

Hontage (formé sur honte), s. m. :

DÉSHONNEUR.

Hore (lat. horam), s. f. : HEURE. -« D'heures en ou à autres » est une locution qui équivaut aux locutions actuelles: « de temps en temps », « de temps à autre », et qui a le même sens. car il ne faut pas croire que l'intervalle ainsi marqué soit d'une heure. — « A tel heure » = à ce moment.

Hostel (lat. hospitalem), s. m. : HOTBL, avec le sens général d'habitation.

Hosteler (formé sur hostel = hôtel) verbe: installer.

Hu (est formé sur huer, à moins que ce ne soit l'inverse, auquel cas hu serait une onomatopée), s. m. : HUÉE.

Hui (lat. hodie), adv. : AUJOURD'HUI. « Hui ce jour », voy. Jorn. — « Hui matin » = ce matin.

Huidme (lat. \*octimum, par imitation de septimum et de decimum), adj : HUITIÈME

Humle (lat. humilem, fr.: humle, humble), adj. et adv. : HUMBLE ; HUMBLE-WENT; AVEC APPECTION.

I (lat. ibi), adv. : v. Cet adverbe entre dans le gallicisme « il y a », que l'on trouve dans la Chanson de Roland avec ellipse du pronom neutre sujet : « i at », au prétérit « i out ». Cette locution est toujours suivie du cas régime. Au vers 26, « prod'home i out » paraît signifier il y avait (en lui) un homme sage. Au lieu de « il y a », l'ancienne langue disait aussi « y est »: « Un païen y est » = il y a un païen. On trouve aussi « ço i at » dans le sens de il y a. « N'i a celui », voyez Celui. - I est souvent explétif. Il l'est oucore dans vil y a ». - Cet adverbe est

souvent placé autrement que de nos jours : « Vint & ses niés » = son neveu y vint. — I peut être employé au lieu de lui; le langage populaire a conservé cet emploi.

Icel (ou cel, lat. eccillum), adj. ou pron. démonst. : ce (masc.) ou cer, celui, celuici ou cerui-la. Une autre forme du même pronom était icelui, celui. Le cas sujet sing, ou plur, est icil ou cil, le cas régime plur. : icels, ou cels devenu ceux. Le fém. sing. est icéle (puis icelle) ou céle (puis celle), et le fém. plur. : icéles (puis icelles) ou celes (puis celles). Quand ce

pron. démonst. a le sens de « celui, celle, ceux, celles », il peut être separé du pr. rel. dont il est l'antécedent : « Cil sont montét qui le message firent ». — Souvent cel, comme adj., a une valeur démonstrative très affaiblie, et équivaut à l'article.

Icéle (ou céle), fém. de icel: cette, CELLE, CELLE-CI OU CELLE-LA. Voy. Icel.

Iceles (ou céles), fém. plur. de icel: CBS (fem.), CELLES, CELLES-CI OU CELLES-LA. Voy. Icel.

Icels (ou cels), cas régime plur. de icel : cms (masc.), CRUX, CRUX-CI OU CRUX-

LA. VOY. Icel.

Icest (ou cest, lat. eccistum), adj. ou pron. démonst. : cm (masc.), cer, celui, CELUI-CI OU CELUI-LA. - Le cas sujet sing. ou plur. est icist ou cist, le cas régime plur. est icez ou cez. Le fem. sing. est iceste ou ceste, et le fém. plur. (identique au cas régime du masc. plur.) : icez ou cez. - Souvent « cest », comme adj., a une valeur démonstrative très affaiblie, et équivaut à l'article.

Iceste (ou ceste), fem. de icest : CETTE. CELLE, CELLE-CI OU CELLE-LA. Voy. Icest.

Icez (ou cez), cas régime plur. masc., ou cas unique plur. fém. de icest : crs, CEUX, CELLES, CEUX-CI OU CEUX-LA, CELLES-CI ou celles-la. Voy. Icest.

Ici (ou ci. Lat. ecce-hic), adv. : Ici;
MAINTENANT. — « De ci que a » = de maintenant jusqu'à (comme on dit encore : « d'ici à deux jours »). - « D'ici que » = jusque.

Icil (ou cil), cas sujet sing. ou plur. de icel: cm (masc.) ou cet, ces (masc.), ce-LUI, CRUX, CRLUI-CI OU CRLUI-LA, CRUX-CI OU CRUX-LA. Voy. Icel.

Icist (ou cist), cas sujet sing. ou pl. de icest : cs (masc.) ou cst, css (masc.), CRLUI, CRUX, CRLUI-CI OU CRLUI-LA, CRUX-CI OU CRUX-LA. Voy. Icest.

Iço (ou co. - Lat. ecce hoc), pron. demonst. neutre : ce, cela. — Co... que équivaut souvent à que : « Co vos mandet que... » = il vous mande que... « Co vos lodet que... » = il vous conseille que. « Co » se joint comme régime aux verbes dire, croire, etc., employés en incise : « ço dit, ço creit ». Aujourd'hui nous exprimons toujours le pronom sujet, mais nous ne mettons pas de régime : « dit-il, je crois » - « D'iço » peut signifier en cela. — On emploie quelque-tois « ço » là ou nous mettrions le pronom neutre le : « Ço vos sai-jo bien dire » = je saurai bien vous le dire. - « Co est » suivi du nom de la personne qui parle = je suis..., c'est moi.

Idle (lat. idola, dont la forme savante est idole), s. f. : IDOLE.

Idono (formé sur donc, comme itel sur tel, itant sur tant. Voy. Itel et itant), adv., même sens que donc : ALORS.

Térent. De estre : SERONT.

Iert. De estre : SERA.

Iés. De estre : Es.

Il (lat. illic et illi, qui ont aussi produit l'article li), pr. pers. sing. et plur. : IL, ILS. - Remarquez l'emploi de il au vers 260 : « Ne vos ne il n'i porterez les piez. » Nous mettrions ni vous ni lui, mais l'emploi de il est plus logique, puisque lui est un cas régime et qu'ici le pronom est sujet.

Iloeo (de illo loco ?), adv. : LA.

Imagene (prononcez imajne en trois' syllabes. - Lat. imaginem, fr. : imajne, image), S. f. : IMAGE, STATUE.

Innocent (mot savant. — Lat. inno-

centem), adj. èt s. m. : SAINT.

Irance (dérivé de ire, comme iror, avec un autre suffixe), s. f. : FUREUR. -« Démener irance », voy. Demener.

Irascut, part. passe du vieux verbe iraistre (du lat. \*irascere) : IRRITÉ.

Ire (lat. ira), s. f. : IRE, COLERE, RESsentiment, grande douleur. Ce mot a été employé par Malherbe, Corneille, La Fontaine, Regnard, et, de nos jours, par Lamartine : « L'ire du Seigneur, rude mais salutaire. » - « Porter ire à quelqu'un », c'est avoir du ressentiment contre lui. On dit encore, en donnant à porter une valeur semblable, « porter intérêt ».

Iriédement, adv. formé sur l'adj.

*iriét :* Avec fureur.

Iriét (formé sur ire), adj.: coun-ROUCÉ, FURIEUX.

Iror, dérivé de ire (Voy. ce mot), qui a le même sens. - « Faire grand ireur à quelqu'un » c'est lui causer un grand courroux.

Isnel (origine germanique), adj. : BA-PIDE, LÉGER. Ce mot est tombe en désuctude au commencement du xviie siècle. Malherbe le blame chez Desportes.

Isnelement (forme sur l'adj. isnel),

adv. : RAPIDEMENT.

Issent. Voy. Eissir.
Issi (composé du lat. sic (Voy. Si) et d'un autre mot qui est peut-être æque), adv. : AINSI. - " Issi com » = comme. « Issi seit com vos plaist » == littéralement qu'il en soit comme il vous platt, c'est-à-dire comme il vous plaira, comme vous voudres.

Ist. Voy. Eissir.

Itant (formé sur tant par imitation de icel à côté de cel, etc. Voyez Itel et idone), adv. : TELLEMENT, et aussi A CET | ENDROIT MÊME OU EN CE MOMENT MÊME.

Itel (formé sur tel par imitation de icel à côté de cel, de icest à côté de cest. Icel et icest sont les formes primitives, cel et cest des formes abrégées. A l'inverse tel est la forme primitive, et itel une forme allongée factice. Voy. idonc et itant), adi. Même sens que TEL.

Ive (latin equa), s. f. CAVALE. Ives, cas sujet de Ivon.

Ivon. Voy. Ivorie.

Ivorie (prononcez Ivore, en mouil-lant l'r). Nom de l'un des douze pairs, inséparable de Ivon, dont il est le frère d'après une autre chanson de geste. Ils sont tués tous les deux par Marsile à Roncevaux.

Ja (lat. jam), adv. : Alors, Déja, Dé- j sormais, Janais. Ce mot est souvent explétif.

Jaconce (lat. hyacinthum), s.f.: JACINTHE, pierre précieuse rouge.

Jameil (lat. \* gamelum, d'après L.

Gautier), s. m. GROSSE CORDE. Jangleu. Nom propre. C'est à Jangleu d'Outre-mer que Baligant demande conseil au moment ou la bataille est

presque perdue. Jazerenc (origine incertaine), adj. :

A MAILLES.

Jerusalem. D'après la Chanson de Roland, Jérusalem a été prise par le païen Valdabron (Voy. ce mot), et le pa-triarche tué. Le fait historique qui sert de fondement à cette legende est probablement la destruction de la grande église de Jérusalem en 1012 : le patriarche eut les yeux crevés.

Jesu. - « Al Jesu » signifie au (nom

de) Jésus.

Jeter, verbe à radical variable : jiét... tonique, jet... atone. — « Jeter quelqu'un de mort » ou « de chalenge ». c'est le sauver de la mort ou du procès qui lui est intenté. — « Jeter son épée du fourreau », c'est la tirer. — « Jeter un cheval mort sous son cavalier », c'est le tuer sous lui. - « Se jeter à quelqu'un », c'est se jeter sur lui.

Jiétent, Jiétet. Voy. Jeter. Jieu (lat. jocum, fr. : jou, jieu, jeu),

s.m. : JEU.

Jo (lat. ego; fr. : jo. je), pron. pers. : JE. REmarquez l'emploi de jo au vers 800 : « Et jo od vos » = et je avec vous. Nous dirious : « Et moi », mais l'emploi de je est plus logique, puisqu'ici le pronom est sujet.

Jode (puis joe, joue. — Latin gabata qui signifie écuelle. La joue a éte comparée à une écuelle. Le même mot latin a

produit aussi le français jatte, qui a conservé le sens latin), s. f. : JOUE

Joënt de joér.

Joer (latin jocare) : JOUER. Jofreit (origine germanique). Nom propre: Groffen. Geoffroi d'Anjou est le gonfalonier de Charlemagne : c'est lui qui porte la bannière impériale, sur laquelle voyez page 111. Il aide à relever l'empere ur quand celui-ci se pame de douleur sur le champ de bataille de Roncevaux, puis il propose d'enterrer les cadavres. Il se bat vaillamment contre l'armée de Baligant. Il assiste au combat judicia ire entre son frère Thierry et le champio n de Ganeton. — On identifie ce perso nnage avec Geoffroy d'Anjou, dit Grise-Gonelle, qui mourut en 987, mais que la légende transforma bientôt en un contemporain de Charlemagne.

Joimer Nom de l'un des Sarrazins que Marsile charge d'accompagner Blan-

chandrin près de Charlemagne.

Joindre (lat. jungere), verbe. - « Joindre à » = se joindre à, combattre contre. Joiose (lat. \*gaudiosam) : JOYEUSE, l'épée de Charlemagne. de Voyez page 93. Jol. Pour jo le.

Jorfaleu (écrit aussi Jorfalet dans le ms.). Nom du fils de Marsile. Il s'irrite contre le message insolent de Ganelon, et demande sa tête. Puis il assiste aux pourpalers de la trahison. A Roncevaux il est tué par Roland. Jorn (lat. diurnum, fr. : jorn, jor,

jour. La forme savante du même mot est l'adjectif diurne. Le latin diurnum est forme sur dies, qui veut dire jour, et d'ou dérive le di français que l'on retrouve dans midi et dans les noms des jours de la semaine. L'i final de midi, et le j de jour sont donc de même origine). s. m. : jour. - « Le jorn » = ce jourlà. - Dans la locution encore usitée «le jour que...», que peut être séparé de jour par un membre de phrase. — « Ce jour » = aujourd'hui. « Hui ce jour » (vers 2107), qui est une locution pléonastique (comme aujourd'hui d'ailleurs), a le meme sens.

Jorz, cas sujet sing, ou rég. plur, de

Jos, pour jo les.

Josque (lat. de usque), prépos. et conjonction : JUSQUE, JUSQU'A CE QUE. -« Josqu'a » = jusqu'à ou d'ici à. Comparez desque.

Joste (lat. juxta, fr. : joste, jouste), prépos. : PRÈS DE. C'est sur cette préposition qu'ent été formés les verbes jou-ter, ajouter. Voyez Joster et Ajoster

dans ce glossaire.

Joster (formé sur joste. Voyez ce mot et ajoster), verbe : PLACER AUPRÈS, DISPO-SER, METTRE AUX PRISES. - « Se joster à » ou « joster à » = se réunir à quelqu'un pour combattre, se mesurer avec quelqu'un, ou simplement se joindre à lui. -« Se jouter » en parlant de deux ou plusieurs personnes, c'est se joindre. combattre l'un contre l'autre, ou simplement se réunir. Dans les temps composés, le pronom réfléchi peut être sup-primé. Voyez Lever. — « Jouter à la terre » c'est tomber à terre (avec l'idée accessoire de s'étendre) - « Jouter une bataille » c'est disposer, et par extension engager, livrer une bataille.

Jovente (lat. juventam), s. f. : JEUnesse, par extension Jeune Homme. « Perdre sa jovente », c'est mourir à la

**fle**ur de l'àge.

Jozeran (écrit aussi Joceran. Origine germanique. Ce nom s'est conservé sous sous les formes Josserand et Jusserand). Nom propre. Le comte Jozeran de Provence, de concert avec le duc Naimes, organise les échelles de l'armée imperiale au moment de la bataille contre Baligant. Il commande, avec Gaucelme, la septieme échelle composée de Poitevius et d'Auvergnats.

Judise (puis juise. Latin judicium), s.m. : JUGEMENT. - « Le vrai juise »,

c'est la vraie religion.

Jugedor (puis jugeor, jugeur. — Latin judicatorem, formé sur judicare qui a donné juger), s.m. : sucs.

Jugement (se rattache à juger, anciennement jugier, comme ornement i orner), sm. : JUGBMENT ; AVIS. - « Faire jugement » c'est donner son avis (comme juge). — « Par jugement de... » = d'a-près l'avis de. — Pour les sens de ce mot

au xi siècle, voy. ceux de iugier.
Jugier (lat. judicare). Ind. prés. :
jo juz. Prétérit : il jujat. — Jugun, dési-GNER, CONDAMNER, ETRE D'AVIS QUE. -« Le (neutre) juger sur quelqu'un » ou « juger quelque chose sur quelqu'un » = désigner quelqu'un pour cette chose, pour une charge, un office. — « Juger que » ( = être d'avis que, décider que) gouverne le subjonctif. - « Juger quelqu'un à », c'est désigner quelqu'un pour. — « Juger quelqu'un à bataille » c'est décider qu'il se battra. — « Juger à mourir » c'est condamner à mourir. -« Juger une bataille » c'est en decider le

Jujat (aujourd'hui écrit jugea). De iugier.

Juliane. Nom propre: Julienne. C'est le nom que prend la reine Bramimonde en recevant le baptème.

Jurent, peut appartenir au verbe jurer ou au verbe gesir.

Jurer (latin jurare), verbe. — « Jurer a... = jurer de...

Jurrai, futur de jurer.

Jus (latin \*deusum pour deorsum), adv.: en bas, a terre. — « Jus à la terre », même sens. — « Mettre à des chevaux les freins jus des têtes », c'est les débarrasser des freins. A propos du pluriel de tête dans cette locution, voy. chief et cheval.

Justin. Nom d'un Sarrazin tué par Olivier. Il est appelé Justin de Val-

ferrée.

Justise (lat. justitiam), s. f. —
« Faire la justise de... » = faire justice
de... — On disait aussi absolument « faire justice » ou « faire sa justice ».

Jut, de gesir. Juz, de jugier.

L

L', pour li (= le ou lui), ou pour le.
1. La (lat. illa), article féminin. -Peut être suivi d'un régime avec ellipse | 2. La (lat. illac), adv. : LA. Cet ad-

| du substantif : « la Charle » = la de Charles, celle de Charles.

verbe peut être placé autrement que de | de le neutre, voy. Faire et Jugier nos jours : « Hom qui la vait » c'est à dire homme qui va la. — « Que jo de la repaidre » c'est-à-dire que je re-

vienne de là.

Laidement. Lorsqu'il est dit que Marsile se couche laidement sur l'herbe (vers 2573), « laidement » est un adverbe de nature qui est appliquée à l'action de Marsile parce que celui-ci est un mécréant. C'est comme si l'auteur disait : Le mécréant Marsile se couche sur l'herbe. »

Lairrai. Vov. laissier. Cette forme de futur et de conditionnel se trouve encore dans Descartes : « Quelques matières qui ne lairraient pas de faire voir assez clairement... »

Lais. De laissier.

Laissier (latin laxare). Ind. prés. : jolais, tu laisses. etc. Futur : jo laisserai ou jo lairrai. - LAISSER. - « Ne laisser que ne » =ne pas laisser de..., ne pas consentir à ne pas... — « Laisser son temps », c'est perdre la vie. — « Ne rien laisser à quelqu'un », c'est ne pas faire moins bien que lui. — « Laisser la bataille », c'est lâcher pied.

Laiz, cas sujet sing. ou rég. plur. de

lait = laid.

Lancier (formé sur le mot latin d'où vient lance, verbe : LANCER. — On disait : « lancer à lui » au lieu de lui lancer, comme on a dit pendant long-temps « parler à lui » au lieu de lui parter. De plus, « lancer » pouvait s'em-ployer comme verbe intransitif, sans regime direct, avec le sens de jeter des projectiles.

Large (lat. largum; en français la forme masculine primitive est larc. Mais on trouve déjà large au masculin dans la Chanson de Roland), adj.: LARGE,

Lariz (origine germanique), s. m. indéclinable : LANDE, TERTRE.

Las (lat. lassum), adj. : LAS, MALHEU-REUX. — « Las ! », ou au féminin « Lasse ! », équivaut à notre interjection « hélas! » quì en dérive.

Lasser (lat. lassare), verbe. - « Las-

ser » intransitif = se lasser.

Laver (lat. lavare), verbe. - Ce verbe ne s'emploie plus avec un régime précédé de de, que lorsqu'il est pris au figuré : « Laver quelqu'un d'une accusation. » Dans la Chanson de Roland on trouve: « laver les prés du sang. »

Laz (aujourd'hui écrit lacs. - Lat.

laqueum), s. m.: LACS, LACETS.

Le, art. ou pron. pers. - Sur l'emploi

Léde, fém. de lét.

Legerie (formé sur legier), s. f. : LÉ-GERRIE. - « De légerie » = légèrement. témérairement. - « Faire un peu de légerie » = faire quelque folie. - « Faire un peu de légerie à quelqu'un » = se conduire vis-à-vis de quelqu'un avec un

peu de légèreté.

Lei (lat. legem, fr. : lei, loi), s. f. : LOI, RELIGION. Ce mot est encore pris aujourd'hui dans le sens de religion lorsqu'on dit « les prophètes de l'ancienne loi ». -« La lei de chrestiiens » on « la chrestiiéne lei », c'est la religion chrétienne, la foi chrétienner « Recevoir la loi chrétienne », c'est se convertir au christianisme. - « La loi que vous tenez », c'est la religion que vous pratiques, que vous observez. - « La lei de salvetet », c'est la religion du salut, la religion qui sauve. - « A loi de » ou « à la loi de » = comme, à la manière de, suivant l'usage de. -« De sa loi » = dans sa religion (comme on dit de sa façon).

Leiler (lat. ligare). Indic. présent, 3º pers. plur. : il leient ou il lient. - LIER.

Leon (lat. leonem), s. m. : LION. Let (puis lé. — Lat. latum), adj. :

LARGE. - Cet adjectif existe encore avec une valeur substantive : « le lé d'une étoffe ».

Leupart (lat. leopardum), s. m. : LÉOPARD.

Leus. Nom de peuple : probablement LES LECHS.

Leutiz, adj. : Wilze. Voy. Dapamort. Lever (lat. levare), verbe à radical variable : liév... tonique, lev... atone. — Comme tous les verbes pronominaux à l'origine, « se lever », dans les temps composés, peut être purement passif (san) pronom réfléchi) : « Turpins est levez « Turpin s'est-levé ». — « Lever » peut avoir le sens de tenir sur les fonds baptis maux, être parrain de, et par extension être parrain de... pour la chevalerie. « S'en lever de » veut dire proprement se lever en s'éloignant de, et renforme à la fois l'idée de se lever et celle de quitter, cette dernière contenue dans en. -- « Lever » se dit en parlant de cadavres que l'on emporte pour les inhumer. Nous disons dans le même sens « faire la levée du corps ».

Lez (lat. latus, mot qui signifie côté et auquel se rattache l'adjectif latéral, de formation savante), prep. : LE LONG DE, A côté рв. Cette préposition n'est restée en usage que dans les noms de lieux: « Plessisles-Tours, Monplaisir-les-Lyon, etc.

1. Li (lat. illic et illi), cas sujet sing. ou plur. de l'art. défini masc. : LE, LES. Ex.: « li reis » = le roi; « li rei » = les rois.

2. Li (lat. illi), pron. pers.: Lui (dans le sens de à lui). L'i de li peut s'élider: « l'en enverrez » = vous lui en enverrez.

- Li peut être placé après le verbe : « conquerrat li » = il lui conquerra. Après les prépositions on a lui (et non li) pour le masculin, li (deux fois, vers 2578

et 3637) pour le féminin. Liét (en une syllabe. — Lat. lætum), adj. : JOYEUX. Le féminin a été liéde, puis liée, enfin lie, qui s'est conservé dans la locution « faire chère lie ». Le sens primitif de cette locution est faire joyeux visage. Notre substantif « liesse » ne dérive pas de « liét », mais est de la même famille.

Lieu (lat. locum), s. m. : LIEU, PLACE. « Etre en lieu de » ou « ès lieux de », c'est remplacer.

Lieuéde (puis lieuée. Dérivé de lieue, Comme patée de pate), s. f. : LIEUE. Lièvent, Lièvet. Voy. Lever.

Lign (forme masculine de ligne), s.

m. : LIGNAGE, RACE.

Listet (part. passé d'un verbe forme sur liste, mot d'origine germanique dont le sens primitif est bordure. Le sens primitif s'est conservé dans lisière, qui paraît être pour listière) : BORDE. - l'eut-être faut-il voir dans ce mot, au vers 3150, un substantif dérivé de liste, et devant lequel l'article aurait été supprimé.

Liverrai, futur de livrer.

Lodement (formé sur loder = louer), S. ID. : APPROBATION, CONSEIL.

 Loder (lat. laudare, fr. loder, loer, louer). Subj. pres. : qu'il lot. - con-SEILLER, et aussi Lover. - « Louer à quelqu'un de ... », c'est-lui conseiller à propos de....

2. Loder (puis loer. - Lat. lutare, de lutum = boue), verbe : souillen.

Lodevis (origine germanique. - Lat. Ludovicum) : Louis. Charlemagne offre à Aude de lui donner son fils Louis en mariage, à la place de Roland.

Lodun. Nom de ville : LAON. Cette ville fut la résidence des Carlovingiens du

xº siècle.

Loer (lat. locare, formé sur locum, qui a donné lieu. Fr.: loer, louer) verbe : PAYER LE LOUAGE DE. Le sens propre de ce mot est « placer », mais on trouve déjà la signification actuelle dans notre texte.

Lohereno. Nom de peuple : Lorrains

(lat. Lotharingi).

Loier (de locarium, formé sur locare, qui a produit louer), s. m.: PAYEMENT. — « Donner mauvais loyer à quelqu'un », c'est le mal payer.

Loinz (lat. longe), adv. : Loin. — On disait : « être loin à quelqu'un ».

Lone (lat. longum), adj. : LONG. -Adv. : PRES DE

Longe, féminin de lonc.

Lor (lat. illorum), pron. pers. et adj. poss. : LEUR. Comme tous les adjectifs possessifs, leur peut être précédé de l'arlicle sans cesser d'être adjectif : « la leur terre » = leur terre. - Comme pronom personnel, « leur » peut suivre le verbe, meme quand ce verbe n'est pas à l'impératif: « Ils lancent leur », pour ils leur

Lorenz. Nom propre : LAURENT. Dans la bataille contre Baligant, Laurent commande, avec Gebouin, la seconde echelle, composée de Français. Il est tué par Baligant.

Los (lat. laus), s. m. : GLOIRE. La Bruyère se plaint que l'usage ait préféré louanges à los.

Lot. Voy. Loder.

Lui (lat. illui, datif populaire de ille),

pron. pers. On le trouve employé avec la valeur de le actuel ou de se : « Se lui lais-

siez », c'est-à-dire si vous le laissez. Luiserne (lat. lucerna. — Même famille que le verbe luire), s. f. : LUMIÈRE.

## M

M'. Pour me ou pour ma. On ne mettait pas l'adjectif possessif masculin devant les noms feminins commençant par une voyelle.

Machiner. Nom de Sarrazin. Il fait partie, avec son oncle Mathieu, de l'amCharlemagne au début de la Chanson.

**Madraine** (puis *marraine*. — Form**é** sur un derivé de mater = médre, mère),

S. f. : MARRAINE.

Maheu (lat. Matthœum). Nom propre: MATHIBU. C'est le nom d'un Sarrazin qui bassade envoyée par Marsile près de fait partie, avec son neveu Machiner, de l'ambassade envoyée par Marsile près de Charlemagne au début de la Chanson.

Mahom (ou Mahomet): Mahomet, un des dieux des Sarrazins, d'après la Chan-

son de Roland (Voy. page 1).

Mahomerie (derive de Mahom), s. f.:

Mahomet. Voy. Mahom.

Maigne (lat. magnum), adj.: GRAND. Cet adjectif ne s'est conservé que dans le nom de Charlemagne et dans celui de la tour Magne à Nimes. On le retrouve aussi dans plusieurs mots d'origine savante : magnanime, magnifique, etc.

Mail (lat. malleum), s. m.: MAILLET. Le simple mail existe encore, mais avec des sens spéciaux qui s'appliquent à un

jeu déterminé.

Main (lat. mane), adv.: LE MATIN. Notre adverbe « demain » signifie à l'origine « de bonne heure ». — « Par main » ou « le main » = le matin.

Mainent. De maneir.

Major (lat. majorem, fr.: major. maieur, majeur), comparatif de magne (= grand), pris dans le sens d'un super-latif. — « Terre maior », c'est la grande

terre, la France.

Mais (lat. magis, qui signifie plus), adv. et conj. — Le sens primitif de *plus*, davantage, s'est conservé dans la locution a n'en pouvoir mais ». Toutefois « n'en pouvoir mais » a pris une signification spéciale qu'il n'avait pas dans l'ancienne langue, ou il équivalait simplement à « n'en plus pouvoir ». — « Ne mais que » ou « ne mais » = excepté. — « Il n'y a mais que » peut signifier il n'y a pas plus de. - « Mais que » = pourvu que. -« Mais », au sens de jamais, peut être joint à quant interrogatif.

Maisniéde (plus tard, maisniée. — Mot formé sur le mot latin d'ou vient maison, avec le suffixe atam = fr. éde, ée. Le même suffixe, appliqué plus tard au motfrançais maison, a produit maisonnée. Comparez barnage et baronnage). s. f. : PAMILLE proprement dite, ou famille féodale (les vassaux par rapport au seigneur).

Maistre (lat. magister), s. m., qui s'emploie comme adjectif et peut être mis au superlatif : « tout (adverbe) le plus maître » = le chef de tous. Nous disons encore « un maitre ouvrier », mais nous ne dirions pas « le plus maitre ouvrier ». -« Un maître port », c'est un grand défilé.

1. Mal (lat. malum), s. m. : MAL, MAL-HEUR. - « Faire mal » à quelqu'un, c'est lui faire du mal dans le sens genéral de cette expression, et non pas seulement lui causer une douleur physique,

2. Mal (lat. malum), adj. : MAUVAIS. Cet adjectif s'est conservé sous sa forme féminine dans quelques expressions telles que « male chance ».

Malbien. Nom de l'un des Sarrazins que Marsile charge d'accompagner Blanchandrin près de Charlemagne. Il est appele « Malbien d'outre-mer ». La forme actuelle serait : Maubien.

Malcuidant. Nom d'un païen d'Afrique, fils du roi Malcut. A Roncevaux il

tue Anseis, mais il est tué par Turpin. Maldient, Maldiet. De maldire

( = maudire), qui se conjugue comme dire.

Malduit. Nom du trésorier de Marsile. La forme actuelle de ce nom est Mauduit.

Malement (formé sur l'adj. mal). adv. : mat. - « Il (neutre) nous va malement », avec ou sans ellipse du pronom neutre = cela va mal pour nous.

Maler (origine germanique), terme de

duel judiciaire : ASSIGNER.

Malmetre (composé de métre, comme maldire de dire), verbe : METTRE EN MAUVAIS STAT, METTRE EN MORCEAUX. « Se malmettre vers quelqu'un », c'est se mettre en mauvais cas vis-à-vis de quelqu'un, se rendre coupable envers lui.

Malpalin. Nom d'un païen que Charlemagne a tué jadis et auguel il a pris

son cheval Tencendor

Malpreis, Voy. Malprose.

Malprime (écrit aussi Malpramis dans le ms.), nom du fils de Baligant. Il demande à son père l'honneur du premier coup. Il aide l'émir à diviser son armée en trente échelles. Dans la bataille il fait un grand massacre de Français. Mais il est tué par le duc Nai-

Malprimis. Nom d'un Sarrazin. Il est appelé Malprimis de Brigal. Il s'offre pour combattre les douze pairs. Il est tué par Gerin.

Malprose. Nom d'un pays peuplé de éants. Le même pays se trouve appelé Malpreis dans une autre laisse.

Malsaron (la forme française actuelle serait Mausseron), nom d'un Sarraziu

qui est tué par Olivier.

Maltalent (plus tard mautalent. — Composé de l'adjectif mal et du subst. talent. Voy. ces mots), s. m. : littéralement mauvaise disposition, IRRITATION, COLÈRE.

Maitalentif (formé sur maltalent),

adj. : PLEIN D'IRRITATION.

Maltalentis. Cas sujet sing, ou reg. plur. de maltalentif.

Maltet. Nom de la lance de Beligant.

MAUVAIS, DE MÈCRÉANT.

Malz. Cas sujet sing. ou rég. pluriel de mail.

Mander (lat. mandare), verbe :

MANDER, ENVOYER.

Maneir (lat. manere). Pour la conjugaison de ce verbe, voyez Remaneir. Indic. prés. 3º pers. du plur. : il mainent. - DEMEURER. - L'infinitif manoir est reste dans la langue comme substantif.

Manevit (origine germanique), adj. :

PLEIN D'AUDACE.

Mangon (origine incertaine), s. m. :

Mangon, espèce de monnaie. Manovrer (lat. manu operare, qui

signifie proprement travailler de main), verbe : INSERER, ENCHASSER.

Mant. De mander. Mar. Voy. Mare.

Marche (origine germanique), s. f. : MARCHE. Le sens propre de ce mot est « pays frontière ». Par extension : « pays ».

Marcule. Nom de l'Arabe qui tient l'étrier de Baligant lorsqu'il monte à cheval au moment de la bataille contre

Charlemagne.

Mare (ou mar. - Origine incertaine), adv. : A TORT, POUR MON (ton, son, notre, votre, leur) Malheur. — « Mare estre » c'est être malheureux, infortune. — « Il (neutre) te fut mare » = tu as été malheureux. - « Il (neutre) en va mar » = les choses vont mal. - « Mar », avec un verbe au futur, peut équivaloir à il ne faut pas que.

Margariz. Nom d'un Sarrazin très aimé des dames pour sa beauté. Il est appelé Margariz de Séville (Voy. Sibilie). Il frappe Olivier d'un coup de lance qui ne le blesse pas. C'est le seul des douze pairs de Marsile qui ne soit pas tué dans

la première attaque.

Marine (lat. marina), s. f.: M-

Marmorie (prononcez Marmore. mais en mouillant le second r), nom du destrier de Grandoigne. Il est tué par

Roland du même coup que son maître.

Marsilie (prononcez Marsille, comme fille. Le second i indique simplement la mouillure de l'l) : MARSILE, nom du roi Sarrazin qui occupe Saragosse au moment où s'ouvre la Chanson de Roland. Sur le conseil de ses barons, il envoie une ambassade à Charlemagne pour lui promettre de lui faire hommage et de se convertir, sauf à ne pas tenir sa promesse. Lorsque Ganelon lui apporte la réponse de l'empereur, il s'indigne tout d'abord des termes insolents du message; puis,

Malvais (origine incertaine), adj. : | averti des vrais sentiments de Ganelon. il règle avec lui les conditions de la trahison, et le comble de présents. A Roncevaux, Marsile tuc Beuve, seigneur de Beaune et de Dijon, Ive, Ivoire et Girard de Roussillon; mais Roland lui tranche la main droite, et il prend la fuite. De retour à Saragosse et sentant la mort venir, il remet son royaume d'Espagne à son suzerain l'émir de Babylone, qui vient d'arriver à son secours, et il meurt peu de temps après en apprenant la nouvelle de la défaite de l'émir.

Marsilion. Une des formes du cas régime de Marsilie, employée auclauc-

fois comme cas sujet.

Martirie (prononcez martire en mouillant l'r), s. m. : MARTYRE, SOUF-FRANCE. Au vers 591, le mot la qui précède martirie est l'adverbe et non l'article: martirie est masculin. — « Remaneir on martirie » c'est rester pour sa perte.

Matinet, diminutif de matin. - « Au

matinet » = au petit jour

Matir (terme du jeu d'échec. Origine persane), verbe : mater, tuer. Matiste (lat. amethystum), s. f. : AME-

THYSTE.

Medisme (lat. \*metipsimum, fr. : mcdisme, meisme, mesme, meme), adj. indef. et adv. : même.

Mei (lat. me), pronom personnel :

MOI, ME, A MOI.

Meie (lat. mea), adj. poss., qui a été remplace par mienne, formé sur le masculin mien. -- MIENNE. -- Comme tous les adjectifs possessifs de l'ancienne langue, meie peut être employé avec l'article sans cesser d'ètre adjectif : « la meie mort » = ma mort. On le trouve aussi sans article là ou nous mettrions ma : « De meie part » == de ma part.

Meillor (lat. meliorem), comparatif de bon, qui peut avoir la valeur d'un superlatif absolu : meilleur, ou très bon. Ne prenait pas d'e muet au féminin. -« Meilleur de » = meilleur que, voy. De.

Meinent Meinet De mener. Mel (autre forme de mal = lat. ma lum. L'a tonique latin suivi d'une l, tantôt se conserve (loyal), tantôt devient e (hôtel). Les deux formes par a et par e se rencontrent souvent pour le même mot), s. m. : MAL.

Mendeiler (lat.mendicare, fr. : mendeiler, puis mendoyer ou mendier),

verbe : mendien.

Mendistiet (lat. mendicitatem, dont la forme savante est mendicité). s. f. ; MENDICITÉ.

Menede (part. passé fém. de mener).

s. f. : sonnerie prolongée du clairon ou du cor.

Mener (lat. \*minare), verbe à radical variable : mein... tonique, men... atone. Futur : jo menrai. — « En mener » = emmener. Si nous écrivons ce verbe en deux mots, c'est que, à l'époque de la Chanson de Roland, en n'avait pas encore formé corps avec mener et pouvait en être sépare. C'est pour la même raison (à cause de : il s'en est allé) que en aller s'écrit aujourd'hui encore en deux mots.

Menor (puis meneur. — Lat. minorem, dont la forme savante est mineur. Le cas sujet singulier de meneur était moindre, qui s'est conservé), comparatif de petit: Moindre, Plus Petit: Ne prenait pas d'e muet au féminin.

Menrai. Vov. Mener.

Menut (lat. minulum), adj.: PETIT, MENU. — Pris adverbialement, ce mot a le sens de l'adverbe souvent auquel il se joint d'ordinaire. — Appliqué aux dents et aux cheveux, cet adjectif est une épithète de nature qui ne peut guère se traduire.

Mercider (formé sur mercit. — Remercier, anciennement remercider, est nn composé de mercider), verbc: RRNER-CIER. Au vers 519, «Deus le vos mercidet », nc peut s'expliquer que par « Dieu vous en récompense, Dieu vous le rende, Dieu ait pitié de vous! » Mais M. G. Paris propose de remplacer mercidet par vertissel, du verbe« vertir», qui signifie tourner. Entendez alors: « Dieu le vous tourne à bien! »

Mercit (lat. mercedem), s. f.: merci, pritis. — « Avoir merci de... » = avoir pritié de. — « La merci Dieu » = Dieu merci, grâce à Dieu. — « En la merci de » = a la merci de... — « Par ta merci » = par ta grâce. — « Votre merci » peut signifier merci à vous.

Merveille (lat. mirabilia), s. f. —
« Avoir grand merveille » c'est s'émerveiller grandement. — « N'est merveille » = il ne faut pas s'étonner.

Mer veillier (fait sur merveille), verbe. « Se merveiller » = s'émerveiller, se demander.

Més (lat. missum, part. passé de mittere, qui signifie envoyer et qui a produit le français mettre. Le part, passé de mettre devrait donc être més: il a été modifié par l'analogie, et més est resté comme substantif. Sur més (ou sur missum) a été formé le dérivé message, comme visage sur vis), s. m.: envoyé, messages.

Mes, cas sujet singulier et régime pluriel de mon: non, mes.

Meslissiez, imparf. du subj., 2º pers. plur., de mesler (lat. \*misculare, fr. : mesler, mêler). — Se mesler = ENGAGER UNE MÊLÉE.

Mespenser (est à penser ce que médire est à dire), verbe : Avoir de Mauvaises pensées.

Message (composé de més (Voy. ce mot) et du suffixe age), s. m.: messagen (comme més), ou message. La seconde valeur s'est seule maintenue. — a Message à... » = messager vers...

Mestier (puis métier. — Lat. ministerium), s. m.: BESOIN. — « Avoir mestier de... » c'est avoir besoin de... — « Avoir mestier à quelqu'un » c'est lui être utile.

Mesure (lat. mensura), s. f.: mesure, nombre. — « En savoir la mesure » c'est en savoir le compte.

Mêtre (lat. mittere, fr.: mêtre, mêtre, mettre). Prétérit: jo mis, tu mesis, il mist, nos mesimes, vos mesises, il mistrent. — METTEE, ENVOYEN. — « Mettre les yeux hors de la tête à quelqu'un » c'est lui arracher les yeux. — « Mettre quelqu'un à honte », c'est le déshonorer. — « Mettre en le cou » = mettre au cou. — « Mettre quelqu'un en son nom », c'est en faire son représentant. — « Mettre en oubli » = oublier »

Mi (lat. mei). Cas sujet plur. de mon :

Micenes (prononcez Micnes). Nom d'un peuple qui a occupé la Misnie aux ixe et xe siècles.

Michlel (Saint) (origine hébraïque). Nom propre: Sant Michel. Notre chanson l'appelle « Saint Michel du Péril »; c'est le nom qu'on lui donnaît en France à cause du monastère du mon Saint-Michel, en Normandie, sur le bord de la mer : le saint protégeait les matelots du péril de la mer. Saint Michel est un des trois anges qui emportent l'âme de Roland en paradis. C'est le jour de la fête de Saint-Michel que Marsile promet de se rendre à Aix-la-Chapelle pour faire sa soumission à Charlemagne.

Mie (lat. micam. C'est le même mot que mie de pain), substantif employé pour renforcer la négation, comme pas e point. « Ne mie » ou « ne... mie » = ne.. pas, non point, ne... plus. — « N'avoi mie de quelqu'un », voyez Aveir « Mie » peut se trouver dans une proposition dubitative avec le sens affirmat-(comme encore aucun, en rien): « se if mie l'otrei » = si je l'accepte en quoi qio

ce soit, d'aucune façon.

Mieldre (puis mieudre), cas sujet | singulier de meillor

Mielz (lat. melius), adv. : mieux.

Mien (lat. meum), adj. possessif. Comme tous les adjectifs possessifs de l'ancienne langue, mien peut être précédé de l'article sans perdre sa valeur d'adiectif: « le mien corps » = mon corps. Il peut être aussi précédé de l'adjectif dé-monstratif : « Cest mien parent », mot à mot : ce mien parent. - Mien escient ou escientre, voy. Escient.

Mier (lat. merum), adj.: PUR.
Mil (lat. mille), nom de nombre,
dont le pluriel est milie (voy. ce mot): MILLE. On trouve quelquefois « mil » au lieu de « milie ».

Milie (prononcez mille, comme fille. - Lat. millia), nom de nombre : MILLE. - « Milie » ne s'emploie que dans les multiples : dous milie, treis milie, etc. Un seul mille se dit : « mil ». — On disait trois mille hommes ou trois mille d'hommes.

Milon. Cousin de Thibaud de Reims. Il assiste au conseil tenu par Charlemagne. Plus tard il est chargé de garder le champ de bataille de Roncevaux pendant que l'Empereur se lance à la poursuite des païens. Puis il escorte les trois chars contenant les restes de Roland, d'Olivier et de Turpin.

Moerc, Moerent, Moerge. De

Moigne (lat. monacum), s. m. :

Moillier (lat. mulierem), s. f. :

Mollét, part. passé de moller = mouler. - « Bellement moulé. » = bien moule, bien fait.

1. Molt (lat. : adj. multum), adj. : beaucoun de.

2. Molt (lat. : adv. multum ; fr. : molt, moult), adv. : BEAUCOUP, TRES. La Bruyère dit à propos de ce mot : « Moult, quoique latin, était dans son temps d'un même mérite (que maint), ct je ne vois

pas par ou beaucoup l'emporte sur lui. » Monjoie. Sur ce mot, voy. pages 93 et

iii, en note.

Monter (dérivé de mont). Ce verbe signifie très souvent « monter à cheval ». — « Monter à plus » == Avoir du succès, CONTINUER.

Mordrie (origine germanique. Dérivé de meurtre), s. f. : MASSACRE.

More, s. f. : Pointe d'une arme.

Moriane. Nom de pays, peut-être la Mul, masculin de mule: muler. Maurienne. C'est dans ce pays que, d'après la Chanson de Rolaud, Charle- et Murglies). Nom de l'épée de Ganelon.

magne, sur l'invitation d'un ange, donna Durendal à Roland. Un aumaceur (voy. almaçor) de Moriane figure parmi les douze pairs de Marsile. Il est tué à Roncevaux par le duc Samson.

Morions. De morir.

Morir (lat. \*morire), verbe à radical variable: moer ... tonique, mor ... atone. Indic. prés. : jo moerc. Subj. prés. : que jo moerge, que nos morions. -- Mourir. « Avoir mort » = avoir tué.

Mors (origine arabe). Nom de peuple:

Morst, prétérit (3° pers. du sing.) de

Mort, part. parsé de morir : MORT ou tuk. - « Avoir mort » = avoir tué. Mostier (puis moustier, moutier. Latin monasterium), s.m. : MONASTERE.

ÉGLISE.

Mostrer (lat. monstrare, qui a produit mostrer, moustrer, et monstrer, montrer, de même que pensare a produit peser et penser), verbe : montaga.

Mot (origine incertaine), s.m. : wor, PAROLE. - « Dire mals moz de quelqu'un », c'est l'insulter. - « A l'altre mot » signifie proprement au second mot.

c'est-à-dire ensuite. Moüstes. De moveir.

Moveir (lat. movere, fr. : moveir, movoir, mouvoir), verbe à radical variable: moev... tonique, mov... atone. Prétérit : il mut, vos moustes. Futur : io movrai. - Mouvoin, et aussi venin (se mouvoir vers). - « Mouvoir un contraire à quelqu'un », c'est attirer sur lui un malheur.

Moz, cas sujet singulier ou régime

pluriel de mot.

Mudable (puis muable, qu'on retrouve dans immuable. Forme sur muder. Voy. ce mot), adj. : QUI A MUÉ. Sur la valeur du suffixe able, voy. Chadeignable.

Muder (lat. mutare, fr. : muder, muer), verbe : CHANGER, PRENDRE SUCCESsivement; s'empéchen. — « Muder la color », c'est changer de couleur. -« Ne podeir muder que ne », c'est ne pouvoir s'empêcher de.

Mudét, participe passé de muder. Appliqué à des oiseaux, ce participe signifie: « qui a mué ». Voy. Mu-

Mudier (composé du suffixe ier et du radical du verbe muder = muer), adj. : Qui A mus, qualité d'un oiseau de chasse.

C'est sur les reliques de Murglais qu'il arme de jure devant Marsile de trahir Roland.

Muserat (origine inconnue), s. m. :

arme de jet, qui était empennée (vers 2156).

## N

'N, pour en.

N', pour ne == ne, ou pour ne == ni. Nafrer (origine germanique. — Navrer, qui a persisté, est une autre forme du même mot), verbe: bleser,

Nagier (lat. navigare, fr.: nagier, nager), verbe : NAVIGUER (c'est le sens

du mot latin).

Naimes. Nom propre. Dans le conseil teuu par Charlemagne, le duc Naimes se range à l'avis de Ganelon, qui propose d'accepter les offres de Marsile, et il demande à être chargé de l'ambassade. Pendant le passage des Pyrénées, il chevauche à côté de l'empereur et reçoit la confidence de ses tristes pressentiments. Lorsqu'on entend retentir le cor de Roland, il accuse Ganelon de trahison. Arrivé sur le champ de bataille de Roncevaux, il montre à Charlemagne la poussière soulevée par les Sarrazins en fuite, et l'engage à les poursuivre. Il aide à relever l'empereur quand celui-ci se pâme de douleur devant le cadavre de son neveu. Au moment de la bataille contre Baligant, il organise les différentes échelles de l'armée impériale. Il tue Malprime, fils de l'émir, et est blessé par Canabeu : il va succomber, quand Charlemagne vient à son aide. Plus tard il assiste au duel judiciaire de Thierry et du champion de Ganelon.

Namon, cas régime de Naimes (le ms.

écrit Naimon).

Narbone. D'après la Chanson de Roland, Charlemagne passe par Narbonne en allant de Roncevaux à Bordeaux. Il y a là une difficulté géographique. M. G. Paris propose de substituer à Narbonne un nom de fleuve, peut être l'Adour.

Nasel (lat. nasale), s. m.: NASAL, partie du casque qui garantit le nez.

Navilie (prononcez Naville, comme fille. — D'un dérivé du mot latin qui a donné nef. — Le ms. d'Oxford a navilie et navirie (prononcez comme navire actuel, mais en mouillant l'r): la seconde forme dérive de la première), s. m.:

1. Ne, - Voy. Nen (Dans les cas où le

latin employait ne au lieu de non, « ne »

français dérive sans doute de ne latin).

2. Ne (lat. nec, fr.: neou ni), conjonct.:

N. Se met à la place de et dans les propositions coordonnées dubitatives ou négatives. Encore dans Villon: « Ditesmoi où n'en quel pays ». — Ive au sens de
ni est employé par La Fontaine et
Molière. Molière: « Un mari... qui ne
sache A ne B... » On dit encore familièrement « ne plus ne moins ». — « Ne bien
ne mal » = ni bien ni mal, c'est-à-dire pas
du tout. — « Ne mais que », voy. Mais.

Neieler (lat.nigellare), verbe: NIELLER. Neif (puis noif. Lat. nivem. « Neige », qui a le même sens, vient d'un dérivé de nivem), s. f.: NEIGE.

Neiier (lat. necare, fr. : neiier, noiier,

noyer), verbe : NOYER.

Nel. Pour ne le.

Nen (lat. non, qui a donné d'une part non, d'autre part nen, d'ou dérive ne.
Devant les voyelles on trouve tantôt nen, tantôt ne avec élision de l'e. Devant les consonnes on ne trouve que ne), adv.:
RE: NE.. PAS.

Neporquant (composé de la négation ne, de la prépos. por et de l'adv. quant. Sens littéral: non pour autant), adv.:

CEDEMDIATE

1. Nés (lat. nasum). s. m. : NES.

2. Nes, pluriel de nes = vaisseau.

3. Nes. Pour ne se ou pour ne les. Nevelon. Nom propre. Dans la bataille contre Baligant, Nevelon commande avec Thibaud de Reims et Othon la sixième échelle, composée de Bretons. (voy. Odon).

Nevot (lat. nepotem, fr. : nevot, neveu. Le ms. d'Oxford a la forme étrange

nevold), s. m. : waveu.

Nient (aujourd'hui ndant. — Formé de nec (= ni), et de entem (= être) substantil verbal de esse), adv.: alen, en alen, nullemett. — « N'en faire nient, » c'est n'en rien faire. — « Il (neutre) est nient de » avec ou sans ellipse du pronom neutre, = il n'y a pas de...

Niés, cas sujet de nevot. Nigre (lat. nigrum, dont la forme ponigrum latin par l'intermédiaire du portugais.

Nisun (lat. ne ipsum unum), adj.

indéfini : AUCUN.

Nobilie (prononcez nobille, comme fille. — Formé sur un dérivé de nobilis qui a donné noble), adj. : NOBLE.

Nodrir (puis norrir, nourir. - Lat. nutrire), verbe : Nourris, élever ou

ENTRETENIR A SA COUR. Noevme (lat. \*novimum par imitation de septimum et de decimum), adj. : MEUVIEME.

Noise (origine incertaine), s. f. : BRUIT. Ce mot se construit avec un infinitif régime, précédé de de, et exprimant la nature du bruit : « la noise de crier Monjoie ».

Nom. (lat. nomen), s. m. La locution « par nom d'occire » signifie : au risque de le tuer, quand même il devrait être tué. — « Les noms » de Dieu, ce sont ses attributs, que l'on invoque dans les litanies.

Nombrer (lat. numerare, sur lequel, avec un préfixe, a été fait le mot savant énumérer), verbe : compter, énumérer.

Nonain. Pour none = nonne. Sur ces formes en ain, voy. ma Grammaire du vieux français \$ 59.

Noncier (lat. nuntiare), même sens que le composé anoncier = ANNONCER. -Noncer des paroles » = apporter des naroles.

Nons. Cas sujet sing. ou rég. plur. de

Noples. Nom de ville, ailleurs écrit Nobles, D'après une tradition épique qui nous a été conservée dans une version islandaise, Roland, en s'emparant de

pulaire est noir), nom de peuple : Nobles, avait mis à mort le roi Fouré NEGRE. Le mot nègre vient aussi de contrairement aux ordres de Charlemagne; puis il avait cherché à laver les traces du sang répandu. Dans la Chanson de Roland, Roland se vante de la conquête de Noples, et plus tard Ganelor la rappelle à Charlemagne, au moment ou on entend le cor de Roland, pour disposer défavorablement l'esprit de l'empereur par le souvenir de la désobéissance passée de son neveu.

Nos (lat. nos), pron. pers. : nous. Remarquez que nos a toujours le sens de « nous », et jamais celui de notre adjectif possessif « nos », dont la forme dans la Chanson de Roland est noz.

Nosche (origine germanique), s. f.: BRACELET.

Nostre (lat. noster, nostrum, nostri et nostra), adj. poss., cas unique sing. ou cas sujet plur. du masc., ou cas unique sing. du fém.: NOTRE, NOS (masculin). Ex.: « Nostre Franceis sont venut » == Nos français sont venus. — « Nostre », de même que les autres adj. poss., peut être employé avec l'article sans cesser d'être adj. : « Li nostre Deu » = nos dieux.

Novèle (fém. de novel = nouveau) adj. et s. f. : NOUVELLE. Au vers 3747, il faut entendre : « C'est maintenant que commence le récit du jugement qui vous apprendra ce qu'est devenu Ganelon. »

Noveler (formé sur nove l= nouveau), verbe : se RENOUVELER, RECOMMENCER.

Noz, adj. poss. : nos. On trouve « les

noz » = les notres. Nul (lat. nullum), adj. et pron. : NUL, AUCUN. - « Nul » pronom pouvait être régime, tandis qu'on ne l'emploie plus que

comme sujet. Nut (lat. nudum), adj. : Nu, ou seule-

ment sans Bouclies.

O (lat. aut, fr.: o, ou), conj.: ov.

Oan (lat. hoc anno, fr.: oan, ouan), adv. : cette année, mais aussi cette FOIS, AUJOURD'HUI.

Oblider (lat. \*oblitare), verbe : ou-

Ooida**nt, ocident**, ocidet. De *oci*dre

Ocidre (lat. occidere, fr.: ocidre, ocire). Part. passe: ocis. Part. prés.: ocidant. Indic. prés. : tu ociz il ocit, il

ocident. Prétérit : tu ocesis, il ocist. Futur: j'ocidrai. Subj.: que j'ocide. -OCCURE, TUER, CAUSER LA MORT DE.

Ocis. De ocidre.

Ocision (lat. occisionem), s. f.: Ac-TION DE TUER, SUPPLICE.

Od (lat. apud, qui entre dans la composition de avec), prép. : Avec. — Ensembl'od a le même sens.

Odide (puis oie, ouic : part. passé fem. de odir), s f. : ouis (le sens), son, metenTISSEMENT, ORBILLE (ne se trouve avec ce l dernier sens que dans un passage que

je corrige).

Odir (lat. audire, fr. odir, oir, ouir). Indic. prés. : j'oi, il ot, nos odons, vos odez, il odent. Prétérit. : j'odi, il odit, il odirent. Futur : j'odrai. Subj. prés. : que vos oilez. Imparf. que j'odisse. — Ouïr, entendre, apprendre, entendre DIRE. - « Odir orgoeil », c'est entendre des paroles d'orqueil.

Odon (origine germanique). Nom du seigneur des Bretons, qui composent la sixieme échelle de l'armée de Charlemagne dans la bataille contre Baligant. Odon confie le commandement de ses Bretons à Nivelon, à Thibaut de Reims

et à Othon.

Oeil (lat. oculum, oculi), s. m., cas rég. sing. ou cas sujet plur. : œil. YEUX. - Le cas sujet sing. et rég. plur. est

Oelz. Cas sujet sing. ou rég. plur. de

oeil = out.

Oes (lat. opus. Le vieux mot oes est donc de la même famille que œuvre, ouvrage), s. m. : BESOIN. — « Ad oes », suivi d'un substantif au cas régime, équivaut à pour (littéralement au besoin de).

Ogier (origine germanique): Ogien LE Danois, un des personnages les plus célèbres de notre vieille littérature épique. Lorsqu'on commença à graver des jeux de cartes, on donna à l'un des va-lets le nom d'Ogier, qu'il a conservé. Ogier assiste au conseil de Charlemagne. Il est désigné par Ganelon pour com-mander l'avant-garde. Dans la bataille contre Baligant, il est placé à la tête de la troisième échelle, composée de Bavarois, et il se conduit vaillamment. Il tue Amboire, le porte-enseigne de Baligant. C'est lui qui règle les conditions du duel judiciaire entre Thierri et le champion de Ganelon, et il assiste au duel.

Oi. De *odir* ou de aveir.

Oliez. Voy. Odir.

Oil (composé de o dérivé de hoc latin, et du pron. pers.), adv. : out. A l'origine l'adverbe affirmatif était o. On faisait suivre o d'un pronom représentant le nom sujet du verbe de la question: « Etes-vous bien? — O je », « Est-il venu? - O il » Mais bientòt « O il » n'a formé qu'un seul mot, qui s'est employé dans toutes les réponses, et c'est de là que dér ve notre adverbe oui.

Oissor (lat. uxorem), s. f. : krouse. Olifant (lat. elephantum, dont la forme savante est éléphant), s. m. : IVOIRE, COR D'IVOIRE. L'olifant de Roland | et vice versa (Voy. Ici).

est confié par Charlemagne à Guineman dans la bataille contre Baligant. A son retour en France, l'empereur le dépose sur l'autel de Saint-Séverin à Bordeaux. - « Un siège d'un olifant », c'est un siège d'ivoire.

Olive (lat. oliva), s. f. : olivier. Ce mot désignait dans l'ancienne langue aussi bien l'arbre que le fruit. Mme de Sévigné écrit encore : « un rameau d'olive », et André Chénier parle de rochers « que l'olive épaisse entoure de son ombre ». Enfin nous avons conservé la locution a jardin des Olives, » qui siguisie jardin des Oliviers. - Au vers 366, le singulier est collectif : « soz une olive halte » = sous de hauts oliviers.

Olivier (origine germanique). Nom de l'un des douze pairs, ami de Roiand. Sur l'origine de cette amitié, voy. p. 61. Le comte Olivier est fils de Renier de Gènes. Il assiste à l'arrivée de Blanchandrin, puis au conseil tenu par Charlemagne. Il s'offre pour aller en ambassade près de Marsile. A Roncevaux il tue, entre autres païens, Falsaron, frère du roi Marsile, Malsaron, Turgin, Estor-gos, Justin de Val-ferrée, Climborin, Alphaïen, Escababi, et le calife qui vient de le blesser à mort. D'après le Galien, roman de chevalerie en prose, Galien, fils d'Olivier, arrive sur le champ de bataille de Roncevaux au moment ou son père rend le dernier soupir. Rien de semblable dans la Chanson de Roland. Pour les autres détails de l'histoire d'Olivier, voy. l'analyse qui accompagne le texte.

Oltrage (formé sur oltre = outre),

S. M. : PROPOS OUTRÉ.

Oltre (lat. ultra), prépos., adv. et interj. : OUTRE, AU DELA DE, LOIN D'IGI! - « Mettre outre quelque chose à quelqu'un », c'est le transpercer.

Oltremarin (formé sur oltre mer).

adj. : D'OUTRE-MER

Omnipotente (lat. omnipotentem. - Mot savant que nous avons conservé en supprimant l'e final au masc.), adj. : OMNIPOTENT.

Ono. Voy. Onques.

Onques (ou onc. - Lat. unquam), adv. : JAMAIS. Ce mot est encore très employé au xvie siècle. - « Onques mais » a le même sens. Onc ou onques peut avoir simplement la valeur de pas ou point; il paraît avoir aussi le sens de nulle part, ce qui n'est pas extraordiuaire, les adverbes de lieu se transformant facilement en adverbes de temps

1. Or (lat. au rum), s. m.: or. —
« L'or d'un objet », ce peut être l'or que
vaut cet objet. — « A or » peut signifier d'or ou orné d'or.

2. Or, forme abrégée de ore, et qui a

même sens

Ordre (lat. ordinem), s. m. — « Les ordres » = les ordres que reçoivent les

nrêtres.

Ore (ou ores, et or ou ors. - Lat. ac hora ou ad horam, qui signifie à cetteheure. Ce mot est donc de la même famille que le subst. heure), adv. et conj.: MAINTENANT, OR, ALORS. La Fontaine emploie encore la forme ore, en répétant le mot avec le sens de « tantôt... tantôt. » Il l'emploie aussi sans répétition, avec l's finale que lui donnait souvent l'ancienne orthographe : « Ores ce sont suppôts de sainte Eglise ». Cette forme en e, avec ou sans s, s'est conservée dans la locution d'ores et dejà et dans encore (Voy. ce mot). Le sens primitif s'est aussi maintenu dans dorenavant (anciennement aussi doresenavant) = d'or en avant. Enfin c'est le même adverbe, précédé de l'article, que l'on retrouve dans lors (= l'ors), alors (= à l'ors) et dans la conj. lorsque (= l'ors que). - « Dès or » est fréquent dans la Chanson de Roland, où il signifie des maintenant, des ce moment, alors.

Orer (lat. orare, fr.: orer, ourer. Même famille que adorer, oraison).

verbe : PRIER.

1. Orêt (formé sur le lat. aura. C'est le même mot qu'orage avec un autre suffixe. Comparez barnét et barnage, qui ont le même sens), s. m.: ORAGE.

2. Orét (formé sur or), adj.: Donk,

3. Orét, part. passé de orer.

Orie (en deux syllabes: prononcez ore en mouillant l'r. — Lat. auream), adj.: D'on ou doné.

Orient, Oriente (lat. orientem) ORIENT.

Os (lat. ausum, sur lequel a été fait le verbe ausare, d'ou vient oser), adj. :

Ost (lat. hostem qui signifie ennemi), s. f.: Anmir. Ce vieux mot est encore employé par La Fontaine qui lui donne le genre masc.: « On vit presque détruit L'ost des Grees. » La Bruyère se plaint que l'usage ait préféré armée à ost.

Osteiler (dérivé de ost, avec le suffixe eiler, qui est devenu oyer, de larmoyer, charroyer, etc.), verbe : GUER-

Ostor (lat. \*acceptorem, pour accipitrem), s. m.: Autour, oiseau de chasse.

Ot. De odir.

Otes. Cas sujet d'Oton.
Oton (origine germanique). Nom propre: Othon. C'est un des douze pairs.
A Roncevaux il tue Estorgant, puis il succombe comme les autres pairs. — Il y a un autre Othon, qui porte le titre de marquis. Il est chargé par Charlemagne de garder le champ de bataille de Roncevaux pendant qu'il poursuit lui-même les Sarrazins, et plus tard d'escorter les chars contenant les restes de Roland, d'Olivier et de Turpin. Dans la bataille contre Baligant, il commande avec Thibaut de Reims et Nivelon la sixième

échelle, composée de Bretons (Voy. Odon).
Otreiler (lat. \*auctoricare, fr.:
otreiler, puis otroyer qu'on a écrit octroyer): octroyer, se ranger a (un
avis), acconder, accepter (une proposition), reconnaitre (avouer un crime).

Ou (lat. ubi), adv.: ov. — « Trouver ou », voyez Trover. — « Ou » avec que sous-entendu = où que, quelque part que.

Oumes, ourent, ous, ousse, out,

oüt. De aveir.

Oz, pluriel de ost.

P

Padrastre (puis parastre, pardtre. Est à père (pédre du xiº siècle) ce que mardtre est à mère), s. m. : BEAU-PÈRE.

Paienit (dérivé de paiien), adj.: PAIRN. Paienor (lat. paganorum): DES PAIRNS. Paille (lat. pailium), s. m.: ENOFFE DE SOIE, TAPIS. Ce mot n'a rien de commun avec notre substantif actuel paille, qui vient de palea et est du feminin.

Paiz (lat. pacem), subst. fém. indéclinable : PAIX.

Palefreit (lat. paraveredum), s. m.: PALEFROI, cheval de voyage.

Palerne (lat. Panormum), nom de ville : Palerne.

Palme (lat. palma), s. f. : PAUME DE LA MAIN, terme de mesure.

Palmeiier (formé sur palme = paume

de la main), verbe : Tourner dans sa main. | Pan (lat. pannum), s. m. : PAN, PAR-TIE. - « Les pans de toute Espagne » = toutes les parties de l'Espagne, l'Es-

pagne tout entière.

i. Par (lat. per), prép. qui a souvent le sens de Avec: « Les paiens chevauchent par grand fureur »; « Il va frapper le païen par vertu », c'est-à-dire avec force. Sur « par amour et par bien, par honneur et par bien », voy. Bien. - « Par » peut signifier grace à, et se joindre dans ce sens à un verbe dont celui qui bénéficie de la grace n'est pas le sujet actif : « Par vingt otages, Charlemagne retournera en France. » Il faudrait dire auiourd'hui : « Par vingt otages, vous obtiendrez que Charlemagne... ». « Le coup y sera par nous », c'est-à-dire : c'est nous qui battrons l'ennemi. - « Par » a plus facilement que de nos jours le sens de à travers. — a Par un et un = un à un. « Par soi, par lui, par eux » = seul, seuls. - « Par veir », voy. Veir. — Par matin » = de bonne heure.

Par (lat. per dans permagnus, perficere, etc.), particule superlative, qui renforce les adverbes molt, tant, avec lesquels elle est employée. Elle se place ordinairement avant les verbes avoir ou ètre. Au vers 3331, il faut la joindre

pour le sens au si qui précède.

Parçonier (lat. \*portionarium), sm.: CELUI QUI PARTAGE AVEC UN AUTRE.

Pardoins. De pardoner. Voy. Doner

pour la conjugaison. Paredis (lat. paradisum, fr. : pare-

dis, pareis, parvis. — Paradis est un mot savant), s. m. : PARADIS. Pareit (puis parei, paroi. - Latin

parietem), s. f. : PAROL MUR.

Parentet (dérive de parent), subst. masc. : FAMILLE; S. f. PARENTÉ. Ce mot est devenu féminin, même dans le sens de famille, par confusion avec parenté féminin, qui se rattache au suffixe latin itatem, tandis que parenté masculin se rattache au suffixe atum. C'est par une confusion semblable que duché et comté sont souvent féminins au moyen âge (ce genre est resté à comté dans Franche-Comté).

Parfonde, féminia de parfont.

Parfondement (forme sur parfont), adv. : PROFONDÉMENT.

Parfont (lat. profundum. Voy. Par-·eter), adj. : PROFOND. Ce mot a été refait sur le latin.

Parjeter (Pour la conjugaison, voyez ieter. Le préfixe par, qui entre dans la composition de ce mot, n'est pas celui de parvenir (pervenire), pardonner (perdo-

nare), etc. Il vient de pro : « parjeter » = projectare. Le préfixe latin pro a produit trois formes françaises : ie par ou pra que l'on trouve dans prametre, parfont (voyez ces mots, et comparez, pour un changement semblable de l'o latin, dame ou damoiseau); 2º pour, anciennement por, que l'on trouve dans pourvoir. pourfendre, etc.; 3º pro, forme savante, qui a été souvent substituée aux deux premières: profond, promettre, promener. De même le préfixe latin trans se trouve sous les formes tra (traverser), tré, anciennement tres (trépasser) et trans (transmettre). Parjeter a été transformé en projeter, comme parfond en profond), verbe : PROJETER.

PARTIR

Pariiétent. De parjeter.

Parlement (est à parler ce que ornement est à orner), s. m. : action de parler. - « Tenir parlement à quelqu'un », c'est converser avec lui.

Parler (lat. \*parabolare), verbe à radical variable : parol... tonique, parl... atone. Indic. pres. : il parolet, nos parlons. Subj. : qu'il parolt. - PARLER. DIRE.

Parmi (composé de par, et de mi, dérivé de medium), prépos. et adv. : AU MI-LIEU DE, AU MILIEU, PAR LE MILIEU, PAR TOUT.

Parole (lat. parabola), s. f. « Ouir paroles de ... » = entendre parler de.

Parolet, parolt. Voy. Parler. Part (lat. partem), s. f. : PART, PAR-TIE, COTÉ. — « Mettre à une part », c'est meltre de côté, mettre à part. — Nous disons encore « prendre une chose de mauvaise part », mais nous ne disons plus : « un homme de mauvaise part ». Cette locution se trouve dans la Chanson de Koland, avec l'adjectif mal au lieu de mauvais. « Un homme de male part », c'est un homme méprisable. - a De part », suivi d'un nom au cas régime = de la part de. C'est là l'origine de notre locution « de par », ou le substantif part a été confondu dans l'orthographe avec la préposition par. — « Les parts de... « = les différentes parties de...

Partir (lat. partiri), verbe : séparer ROMPRE LES RANGS DE. Le sens primitif de ce verbe s'est conserve dans la locution « avoir maille à partir », qui signifie pro-prement avoir de l'argent à partager. « Se partir de » signifiait s'éloigner de, et « partir » intransitif a hérité de ce sens. — Il faut remarquer que « partir », dans la Chanson de Roland, appartient à la conjugaison inchoative : il partissent (de même encore aujourd'hui le composé repartir). Mais departir, dans notre texte, n'a pas les formes inchoatives.

et de vont (voy. Vois). - PARVIENNENT.

Pas (lat. passum), s. m. - « Son pet t pas », locution adverbiale = à petits

pas. Pasmer (d'un verbe formé sur spasmus), verbe. — « Se pasmer » ou « pasmer » = se pamer, s'évanouir.

Passe-cerf (nom qui signifie : plus rapide qu'un cerf). Nom du cheval de Gerier.

Passer (lat. passare, formé sur passum), verbe : PASSER, DEPASSER. - a Passer avant », voy. Avant.

Paterne (lat. paternam. — C'est un adjectif pris substantivement), s. f. : puissance créatrice et paternelle de Dieu,

Peceiier (formé sur le substantif latin qui a produit pièce, avec le suffixe eiler = latin icare. Avec le suffixe er = latin are, et le préfixe dé, on a formé le verbe dépecer. Enfin rapiecer s'est constitué plus tard avec le mot français pièce et le préfixe ra = latin re-ad. Si le verbe peceiier était resté dans la langue, ce se-rait aujourd'hui peçoyer). — Миттив им PIECES. - « Se peçoyer » = être mis en morceaux.

Pechiét (lat. peccatum), s. m. : PÉCHÉ, et aussi MALHEUR.

Pedron (lat. \*petronem, fr. : pedron, perron), s. m. : proprement grosse

vierre, ROCHER, DEGRES DE MARBRE. Peil (lat. pilum), s. m. : POIL, CHEVE-LURE, BARBE. - Poil au sens de chevelure se trouve encore dans Corneille : « Bourreau qui secondant son courage inhumain, Au lieu d'orner son poil, deshouores sa main. » Il est vrai que la

ses cheveux. » Peilent. De peler 1.

Peior (lat. pejorem). Cas régime singulier ou sujet pluriel de pire.

seconde édition porte : « Loin d'orner

Peiors, regime pluriel de peior.

Peiset, peist. De peser. Peiz (lat. picem), s. f. : Poix.

Pel (lat. pellem, fr. : pel, peau), s. f. :

1. Peler flat, pilare, formé sur pilum = poil, et non sur pilum ou pilam par i long, qui ont produit pile, pilon et piler. « Epiler », qui remonte à pilare par i bref, est de formation savante. La forme populaire serait « épeler ». Il y a un autre verbe peler (voyez le suivant) qui se rattache au substantif français pel (plus tard peau) = lat. pellem. Le verbe francais epeler (d'abord épelir) a une origine germanique, mais s'est confondu plus ou

Parvont. Composé du préfixe par et | moins avec appeler, qui vient du latin appellare, et qui n'a rien de commut avec les mots dont nous venons de parler. Enfin le verbe piller, qu'on peut être tenté de rapprocher des verbes précédents, a été formé au xvie siècle sur l'italien pigliare), verbe à radical variable : peil... tonique, pel... atone. -EPILER

2. Peler (formé sur pel = peau. Voy. Peler 1), verbe : ôter la peau de.

Pendre (lat. pendere), verbe : PENDRE; être pendu, ou, dans un sens plus général. SUBIR LE DERNIER SUPPLICE.

Pène (origine incertaine), s. f. : partie indéterminée de l'écu. La « pène » était peinte.

Penos (puis peneux, peineux. — D'un adjectif formé sur pæna, qui a produit peine. Penaud et pénible sont de la même famille), adj. : PÉNIBLE. La Bruyère regrette peineux : « Peine, écrit-il, devait nous conserver peineux.

Penser (lat. pensare, qui a donné aussi peser), verbe. — « Se penser quel-

aussi peser), verne. — « Se penser quei-que chose » = penser à quelque chose. Pent, indic. prés. (1° ou 3° pers. du sing.) ou impératif (sing.) de pendre. Per (lat. parem, fr. : per, écrit plus tard pair), adj. et subst. des deux gen-res: pair, 'téalf' (ou féale), compacons (ou compagns). Dans la Chanson de Roland, les douze pairs sont : Roland, Olivier, Gerin, Gerier, Béranger, Othon, Samson, Engelier. Ivon, Ivoire, Anseis, Girard de Roussillon. Ils meurent tous à Roncevaux.

Perdiet. De perdre.

Perdre (lat. perdere. - Pour la conjugaison, voyez le tableau des flexions dans l'Introduction), verbe : PERDRE; SE PERDRE (mourir).
1. Pers (lat. Persum). Nom de peu-

ple : Persan. Voy. Persis, qui est un dé-

rivé de Pers.

2. Pers (lat. persum, que l'on rattache à persica d'ou vient péche, fruit originaîre de la Perse), adj. : PERS, BLEU : Li-VIDE.

Persis, adj. : Peasan.

Perte (forme primitive du participe passé féminin de *perdre*), s. f. — « Avoir perte de  $= perdre. - \alpha$  Il y aura perte de nous » == nous serons perdus.

Pesance (formé sur *peser*, commo souffrance sur souffrir), s. f. : Accablement, Peine. On disait : « avoir pesance de quelq**ue** chose. »

Pesant, part. présent de peser :

LOURD, DUR, PENIELE.

Peser (lat. pensare, qui a produit

aussi penser, et qui se rattache à pensum = fr. peis, pois, poids), verbe à radical variable: peis... tonique, pes... atone. In-dic. prés. : il peiset. Subj. prés, : qu'il peist. - Presen. - « Cui qu'en peist o cui non » signifie littéralement à qui qu'il en pèse ou à qui non, c'est-à-dire quoi qu'on en puisse dire ou penser. Cette locution tout entière est souvent explétive et se met pour finir un vers. — « Il (neutre) lui pese de... » = il (ou elle) est afflige à propos de, en pensant à.

Pesme (lat. pessimum), adj. : TERRI-

Petit (radical celtique, et suffixe ittum qui a donné ordinairement et), adj. et adv. : PETIT ; PEU. Ce mot est encore employé avec la valeur de peu par madame de Sévigné : « Il s'amuse à bâtir un petit. » On a aussi des exemples de La Fontaine et de Molière. - " A bien petit que... » = il s'en faut bien peu que... Le verbe suivant se met à l'indicatif

Pinabel. Ami et parent de Ganelon. Il est appelé Pinabel du château de Sorence. Au moment de son départ pour Saragosse, Ganelon recommande à ses amis de saluer de sa part, à leur retour en France, son ami Pinabel. C'est lui qui, lors du procès de Ganelon, se fait fort de le sauver, et combat pour lui dans le duel judiciaire. Il est tue par Thierri après l'avoir blessé.

Pinceneis. Nom de peuple : Petche-NÈQUES.

Pine. Nom d'une terre que Roland se vante d'avoir conquise. Il s'àgit probablement de Pina près de Saragosse.

Pitiét (lat. pictatem, dont la forme savante est piéte), s. f. : PITIÉ; REGRET.

Piz (lat. pectus), s. m. : POITRINE, SEIN. Ce mot est arrive à signifier exclusivement « mamelle d'animal ». Au xvii siècle, Scarron l'emploie encore dans le sens primitif: « De la main se battant le

S. »
Place, Placet. De plaire.

Place, Placet. De plaire. plait), verbe : TENIR PLAIR VOT Plait); REPONDRE EN JUSTICE (pour quelqu'un).

1. Plaigne (lat. \*planea), s. f. : PLAINE.

2. Plaigne. De plaindre.

Plaindre (lat. plangere), verbe : PLAINDRE; SE PLAINDRE. — « Plaindre son deuil », c'est se plaindre, se lamenter. -« Plaindre quelqu'un à soi-même », c'est le plaindre en soi-même. - « Plaindre un ami mort », c'est se désoler de sa mort ou lui faire les derniers adieux.

Plaing (forme masculine de plaigne),

S. m. : PLAINE.

Plainst, prétérit (3° pers. du sing.)

de plaindre.

Plaire (lat. placere, dont la véritable forme française est plaisir, employée substantivement au moins des le xiº siècle. La forme plaire se rattache à un déplacement d'accent tonique dans la prononciation populaire du latin ou à une analogie postérieure avec faire). Indic. prés. : il plaist. Subj. prés. : que jo place.

Plait (lat. placitum, du verbe placere qui a donné plaisir : mot qui entrait dans la formule de convocation des assemblées), s. m. : PLAID, tribunal du roi sous les deux premières races, JUGENENT, PROCES, par extension TRAITÉ. — « Tenir un plait» peut signifier prendre part à un juge-

Plège (d'origine incertaine, mais de même racine que plevir), s. m. : PLEIGE, CAUTION. Le mot pleige est employé par Corneille, Pascal, Bossuet et Diderot. Voici l'exemple de Diderot : « L'un d'eux trouva un pleige qui prit sa place dans la

prison. »

Pleiier (lat. plicare). La conjugaison de ce verbe hésite entre pli et plei comme radical. De cette bésitation sont sortis les deux verbes actuels plier et ployer, qui ont pris des sens différents. Subj.: qu'il pleit.

Plein (lat. plenum), adj. : PLEIN, EN-TIER. - " Plein cours », vov. Cors. « Pleines ses mains » = à pleines mains. - « Pleine sa hanste », voy. Hanste.

Plenier (formé sur un dérivé de plenum = plein), adj. : cometer. — « A coups pleniers » = d grands coups.

Plevir (d'origine incertaine, mais de même racine que plège sur lequel a été fait le verbe pleiger encore employé par Chateaubriand), verbe : ENGAGER (sa foi), GARANTIR.

Plorer (puis pleurer. — Lat. plorare), verbe : PLEURER. On trouve constamment la locution « pleurer des yeux »

Plorrai (pour plorerai), futur de plorer.

Plort, subj. prés. (3º pers. sing.) de plorer.

Plus (lat. plus), adv. - « Plus que... = peut signifier PLUS LOIN QUB.

Plusor (formé sur plus. Fr., cas régime : plusors, pluseurs, plusieurs). -« Les plusors » = la plupart. Cette locution peut être accompagnée de l'adjectif

indefini tout : « toz les plusors ».

Podeir (lat. \* potere, fr. : podeir, poeir, pooir, pouvoir), verbe à radical variable : poed... tonique, pod... atone. Ind. pres. : jo puis, tu poez, il poet, nos podons, vos podez, il poedent. Imparf.: il podeit. Prétér.: il pout. Futur : jo podrai. Subj. pres. : que jo puisse, que vos poissiez. Imparf. : que jo podusse. — Pouvoir. — « Ne pouvoir en avant » ou « ne pouvoir mais en avant », c'est n'en pouvoir plus. - « Pouvoir plus que... », c'est l'emporter sur.

Podeste (puis poeste. — Lat. \*potestam, pour polestatem, qui a donné lui-même podestét. Voy. ce mot), s. f.: PUIS-

Podestedif (puis poesteif. — Formé sur podestét), adj.: puissant.
Podestedis, cas sujet sing. ou rég.

plur. de podestedif.

Podestet (lat. potestatem, fr. podestét, poesté. Le même mot nous a donné podestat par l'intermédiaire de l'italien. Pouvoir et puissance sont de la même famille), s. f.: PUISSANCE. - « Par podestet » = par force, de force.

Podrai, Podusse, Poedent, Poez

(en une seule syllabe). De nodeir.

Poi (lat. paucum, fr.: poi, ou pou, d'où peu), adv.: Psu. — « Por poi que » ou « por poi » signifie peu s'en faut que. Cette locution est suivie de l'indicatif. Nous disons encore, à peu près dans le même sens : « pour un peu ».

Poignant. De poindre.

Poignedor (lat. pugnatorem, fr. : poignedor, poigneor, poigneur), s. m. : SOLDAT, dans le sens de vaillant soldat.

Poigniédre, cas sujet de poigne-

Poillaigne. Un des pays que Roland se vante d'avoir conquis. Est-ce la Polo-

Poill e (lat. Apuliam). Nom de pays : Poulle La Pouille est présentée comme

une conquête de Charlemagne.

Poindre (lat. pungere), verbe : PIQUER (un cheval de l'éperon), absolument ire-RONNER, et, par extension, ALLER VITE (même à pied). La Bruyère se plaint que l'usage ait préféré piquer à poindre. Ce verbe n'est plus guère usité qu'à l'infinitif. avec le sens de « apparaître comme un point ». Notre adjectif poignant dérive du participe présent de poindre, mais a pris un sens figuré. Notre mot point, substantif ou negation, se confond avec l'ancien part cipe passé du même verbe. Le substantif poincon, les mots savants ponctuer, ponction, etc., sont de la même

Poing (lat. pugnum), s. m. : POING,

Point. De poindre.

Poinz, cas sujet sing. ou rég. plurde poing.

Poissiez. De podeir.

Poldre (puis poudre. — Lat. pulverem, sur lequel a été formé le verbe savant pulvériser), s. f. : POUSSIÈRE. Le mot poudre a encore ce sens dans un certain nombre de locutions comme « jeter de la poudre aux yeux, réduire en poudre ». Rapprochez le vers célèbre de Racine: « Il parle, et dans la poudre il les fait tous rentrer. »

Poldros (formé sur poldre = poudre),

adj. : POUDREUX.
Pont (origine incertaine), s. m. : Pox-

Poor (lat. pavorem), s. f.: PEUR. -« Avoir peur de quelqu'un » ou « être en peur de que lqu'un », c'est avoir peur pour

quelqu'un, craindre un malheur pour lui.
Por (lat. pro), prép. : rova. L'un des sens principaux de la préposition pro, en latin, était « à la place de », comme dans le mot composé proconsul (celui qui est à la place du consul). Du sens de « à la place de » étaient dérives ceux de « en échange de, en punition ou en récompense de », que notre préposition pour a conservés comme le sens primitif. Enfin, les sens dérivés que nous venons d'indiquer ont donné naissance à un nouveau sens, plus général, qui s'est développe surtout en français, celui de « à cause de »; et comme la cause peut être, soit une cause proprement dite, soit une cause finale, c'est-à-dire un but, nous arrivons à la double valeur de pour dans « il le fait pour (à cause de) l'amour de Dieu » et « il le fait *pour* (en vue de) sa santé ». La première de ces significations (cause proprement dite) ne s'est maintenue que dans un certain nombre de locutions consacrées. On ne dirait plus, comme madame de Sévigné : « Ne perdez point courage pour toutes ces manières désagréables », ni comme l'auteur de la Chanson de Roland: « Ne lui faudront pour mort ». mot à mot : « ils ne lui manqueront pas pour (à cause de) la mort », c'est-à-dire : « la crainte de la mort ne les fera pas s'éloigner de lui ». Dans l'ancienne langue on pouvait placer pour avec cette signification devant un infinitif qui équivalait alors à un substantif exprimant l'action du verbe : « la por morir ne vos en faldrat uns », c'est-à-dire : « pas un ne vous manquera à cause de mourir, par crainte de la mort » ; « L'empereur nous aime pour bien férir », c'est-à-dire : à cause des bons coups que nous frappons. - « Il ne se sauvera pour honime » équi-

vaut à : il ne pourra se sauver à cause d'aucun homme, c'est à-dire : aucun homme ne pourra le sauver. - « Por co que » = pour cela que, parce que, ou bien pour que, dans ce dernier sens avec le subjonctif. — « Por que » = pourquoi.

Porchacier (puis pourchacer, pourchasser. — Composé de chacier = chasser), verbe. — « Se pourchasser de... » =

se tourmenter de.

Porofrir (composé de ofrir), verbe :

OFFRIR. PRÉSENTER.

Porparler (composé de parler. — Se conjugue comme parler), verbe : núco-CIER, REGLER LES CONDITIONS DR. - Ce verbe est resté dans la langue comme substantif.

Porparolent. De porparler.

Porpenser (composé de penser), verbe. « Se porpenser » = réfléchir ; « se porpenser de » = prendre la réso-lution de, s'appliquer à. Aux temps composés, le pronom réfléchi de se porpenser peut être supprimé. Voy. Lever. — Ce verbe est encore employé par Saint-Simon : « Je ne cessais de pourpenser à part moi... ».

Porprendre (composé de prendre), verbe : ENTOURER, OCCUPER. - Le part. passé de ce verbe, pourpris, employé substantivement dans le sens d'enceinte, s'est conservé longtemps. Voltaire l'em-ploie encore : « C'est dans le pourpris

du brillant palais de la lune.

Port (lat. portum), s. m.: port; pi-pilé de montagne. Ce mot s'emploie encore avec ce dernier sens dans la géographie des Pyrénées : les ports de Plan, de la Pez, de Venasque.

Porter (lat. portare), verbe. « Ne pas en porter la tête » ou « la vie » (d'un combat) c'est rester sur le champ de ba-- « En porter » = emporter. Nous écrivons cette locution en deux mots pour les raisons que nous avons données à propos de mener. - « Porter de... » = séparer violemment de... -« Porter ire », voy. Ire.

Portout, imparfait de porter.

Pout. De podeir.

Praprétré (lat. promittere, sur lequel a été refaite la forme actuelle promettre. Voy. parjeter), verbe : PROMETTRE. -« Il nous est promis que » = nous sommes sûrs que. — « Promettre sa foi » = engager sa foi.

Preciose, nom de l'épée de Baligant, et cri de guerre des Arabes.

Préde (forme féminine de pré, déri-

vée du pluriel neutre prata), s. f. : PRÉ, PRAIRIE. La Bruvère se plaint que l'usage ait préféré prairie à prée.

Preder (plus tard preer, preier, proier. - Lat. prædare. Ce mot est donc de la même famille que proie, qui vient du subst. lat. præda), verbe :

PAIRE DU BUTIN, RAVAGER.

Preiier (lat. precare), verbe à radical variable : pri... tonique, prei... atone. Indic. prés. : jo pri, tu pries, il priet, nos preions, vos preiiez, il prient. Subj. prés. : qu'il prist (prit dans le ms.) - PRIER. - a Preiier Dieu merci », c'est implorer la pitié de Dieu. - « Prier à quelqu'un », c'est le prier, lui adresser une prière. — « Prier à quelqu'un de soi », c'est le prier pour soi.

Preisier (lat. pretiare), verbe à radical variable : pris... tonique, preis... atone. Indic. pres. : jo pris, tu prises, il priset, nos preisons, vos preisies, il prisent. Subj. prés. :qu'il prist. — PRISER, ESTIMEN, et aussi VANTER. —
« Priser à... » c'est estimer la valeur de... - « Ne pas priser quelqu'un un

gant » c'est ne pas l'estimer la valeur d'un gant, n'en faire aucun cas. Premerain (composé de premier et du suffixe ain), adi, qui a le même sens que premier, dont il dérive : PREMIER, LE PREMIER. — « Tot premerain » == tout le premier, le premier.

Premiers, cas sujet sing. ou rég. plur. de l'adjectif premier (= lat. pri-

marium).

2. Premiers, adverbe dérivé de l'adjectif premier: D'ABORD. Cet adverbe (avec ou sans s finale), se trouve encore dans Corneille : « ce meme poincon Qui premier de mon sexe engendra le soupçon. »

Prendre (lat. \*prendere). Prétérit : jo pris, tu presis, il prist, nos presimes, vos presistes il pristrent. - PRENDRE, ENLEYER, RECEVOIR. — « Mal prendre » = tourner mal. — « Prendre un conseil quelqu'un = demander conseil. « Prendre conseil que », voy. Conseil. — « Se prendre à » ou « prendre à » avec un sujet non neutre = se mettre à. commencer d. Nous disons encore : a il se prit à pleurer », etc. — « ll (neutre) lui prend à » (avec ou sans ellipse du pronom neutre) il ou elle commence à... - « Prendre des coups, » c'est recevoir des coups. - « Prendre vengeance », voy. Venjance. - « Prendre fin » se disait en parlant des personnes. — « Pren-

dre fiance », voy. Fidance.

1. Present, ind. prés. (1ºº pers.), ou

subj. prés. (1ºº ou 3º pers.) du verbe présenter.

2. Present (lat. præsentem), adj. — « Étre en présent » c'est être présent. — « Mettre ou laisser quelque chose en présent à quelqu'un » c'est la mettre à sa disposition, lui en saire présent. On voit comment notre substantif présent se rattache à l'adjectif.

Presenter (formé sur présent), verbe : PRÉSENTER. — « Se présenter aux pieds de quelqu'un » c'est se mettre à ses pieds (pour le remercier).

Presistes. De prendre.

Presse (lat. pressam), s. f. : FOULE, BANGS SERRÉS d'une armée, d'une assemblée, mêlée. — « En la grand presse » = au plus fort de la mêlée ou au plus épais des rangs.

Prét (lat. pratum), s. m. : PRÉ.

1. Prez, cas sujet sing. ou reg. plur.

2. Prez, cas sujet sing. ou rég. plur. de prest = pagr. On disait : « Je suis prêt que je le fasse » pour je suis prêt à le faire.

Pri. De preiier.

Priamon. Nom de l'un des Sarrasins que Marsile charge d'accompagner Blanchandrin près de Charlemagne.

1. Primes (lat. primas), adv. : D'ABORD. 2. Primes, nom de lieu. Margariz de Séville tenait son épée de l'émir de

Principal (mot savant. — Lat. prin-

cipalem), adj. : de prince.

Pris. De prendre (part. passé ou 1º pers. du prétérit), ou de preisier (ind. ou subj. prés. 1re pers.).

Prison (lat. \*prensionem, fr. : preison devenu de très bonne heure prison sous l'influence du participe passé pris), s. f. : ACTION DE PRENDRE, de faire des prisonniers; PRISON. - « Avoir prison » au vers 1886, c'est être fait prisonnier. Toutefois, il faut peut-être entendre avoir dans le sens de l'impersonnel y avoir et le substantif prison soit dans son sens primitif, soit dans le sens de prisonnier qu'il a quelquesois.

Prist. De prendre (3º pers. du prétérif), ou de preisier (3° pers. du subj. present), ou de preiier (3° pers. du subj.

présent).

Pristrent. De prendre.

Prodéce (formé sur prot), s. f.

Prodhome (composé de prot et d home. Voy. prot , s. m. : HOMME SAGE E DE BON CONSEIL, et aussi HOMME PREUX Prot (formé sur le radical prod qu'or trouve dans le verbe lat. prodesse) io adj.: PREUX; SAGB; BON (en parlan des choses); — 2º subst.: PROFIT. « De sor prot » = pour son profit, comme son in térêt l'ordonne. — « Y avoir prot » équi vaut à en retirer profit, en être récompensé. — « N'avoir prot » euphémisme = être perdu. — 3° adv. : ASSEZ, BEAUCOUP. C'est l'adverbe prou que nous employons encore dans la locution : « ni peu ni prou. » Molière dit : « j'ai prou de ma fraveur. »

Proveidre (puis proveire, prou-voire, prouvaire. — Lat. presbyterum, dont le nominatif singulier presbyter a Proveidre (puis proveire, produit prêtre. Pour ce mot le cas sujet l'a emporté sur le cas régime), s. m.:

PRÉTRE.

Prozhoem, cas sujet de prodhome (Voy. ce mot). On devrait avoir prozhom, puisque le cas sujet de home dans notre texte est hom et non hoem. Mais il n'y a pas de doute que la forme est hoem dans le composé proshoem, le mot se trouvant en assonance.

Prozhomes, cas rég. plur. de prodhome.

Pui (lat. podium), s. m.: montagne. Le mot s'est conservé dans beaucoup de noms de lieux : le Puy, le Puy de Dôme, le Puy St Front (à Périgueux), etc.

- 1. Puis (lat. \* postius), adv. et prép. ensuite, après, depuis, désormais. Cet adverbe ne se place pas comme aujour-d'hui exclusivement au commencement des propositions, et, au commencement d'une proposit on, il n'indique pas simplement que l'action exprimée dans cette proposition fait suite à celle qui est exprimée dans la proposition précédente, mais il signifie : dans la suite, plus tard.
- « Puis que » 🛥 après q**ue,** lorsque. 2. Puis. De podeir.
- 3. Puis, cas sujet sing. ou rég. plur. de pui.

Pulcelle (vient d'un diminutif de puella), s. f. : JEUNE FILLE.

Put (lat. putidum), adj. : vil.

Q

Quadrel (puis quarrel, carrel, carreau. — Diminutif du mot lat. quadrum d'ou nous vient cadre par l'intermédiaire de l'italien. Carré, quatre sont de la famille), s. m.: TRAIT D'ARBALETS. — « Carreau » s'est dit longtemps des traits de la foudre. Boileau : « Du tonnerre dans l'air bravant les vains carreaux. » Encore dans Béranger.

1. Quant (lat. : quando), conj. :

QUAND.

2. Quant (Iat.: adj. quantum). adj.: combien de. Cet adjectif se décline comme tant 1.

3. Quant (lat.:adv. quantum), adv.—

A quant que» ou «quant que» = tant

que— « Quant que» peut aussi signifier
tout ce que; c'est alors quant 2 au

mentre.

Quart (lat. quartum), adj. : QUA-

TRIÈMB.

Quartier (formé sur quart), s. m. —
« De quartiers », épithlete de nature appliquée aux écus, qui, à l'origine, étaient
divisés en quatre parties. Le mot quartier
s'est ensuite appliqué aux armoiries, en
nombre quelconque, représentées sur
l'écu.

Quasser (lat. quassare), verbe :

CASSER, BRISER.

Quat (subst. verbal du vieux verbe quatir = secouer). s. m. — « Ad un quat » = d'une seule secousse, d'un seul

coup.

1. Que (lat. quod ou quid), conjonct.:

OTE; CAR; SI BIEN QUE; POUR QUE; EN
CE QUE, PARCE QUE. — S'emploie quelquefois, particulièrement quand la proposistition principale est négative, là où nous
mettrions le pronom relatif: « Il n'y
a pierre, que toute ne soit noire. »

« N'ont garnement que tout ne flamboye » (vers 1003). — « Que » a le sens
de où dans « depuis l'heure que je suis
nè. » — « Que » au sens de jusque:
« d'ici qu'en Orient.

2. Que, pronom relatif ou interrogatif.

— Peut équivaloir à celui que, de même que « qui » signifie encore dans certaines locutions celui qui. — Peut aussi équivaloir à ce que. La Bruyère : « Il y avait à gagner de dire je sais que c'est qu'un mal, plutôt que je sais ce que c'est qu'un mal, soit par l'analogie latine, soit qu'un mal, soit par l'analogie latine, s

par l'avantage qu'il y a souvent à avoir un mot de moins à placer dans l'oraison. » - « Que » neutre interrogatif peut se placer entre deux verbes, même quand le second n'est pas à l'infinitif : « Je ne sais que je fasse. » — « Que » neutre interrogatif peut encore se placer entre avoir et faire (aujourd hui il faut qu'avoir soit accompagné d'une négation): « avoir que faire » = avoir à faire. — « Que que je fasse » = quoi que jefasse. — « Por que », voy. Por. — « Que » peut avoir le sens de pourquoi. C'est encore un des sens de que neutre interrogatif: « Que ne vient-il? Que tardezvous? » Mais on n'emploierait pas aujourd'hui que dans le sens de pourquoi avec un verbe accompagné d'un régime direct, à moins que la proposition ne fut negative. On dirait : « Que ne prenez-vous un parti? », mais non : « Que prenez-vous ce parti. »

Quei (puis quoi. — Lat. quid), pronom neutre : quoi. — « Pour quoi » =

c'est pourquoi.

Queidement (formé sur queit), adv.:

TRANQUILLEMENT.

Queit (lat. quietum, fr. : queit, quei,

coi), adj. : coi, TRANQUILLE.

1. Quel (lat. qualem). Cet adjectif ne prenait pas d'e au fém. (2º déclin. des adj.). — « Quel... que » équivant à quelque... que actuel. — « De quel que soit », littéralement duquel que ce soit ou de laquelle que ce soit, c'est-à-dire : de l'un ou l'autre ou de l'une ou l'autre.

2. Quel, pour que le.

1. Quels, cas sujet sing. ou rég. plur. de quel.

2. Quels, pour que les. Querant. De querre.

Querre (lat. querere), verbe à radical variable: quier... tonique, quer... atone. Prétent: jo quis, il quist. Part. passé: quis. L'infinitif de ce verbe et de composes est aujourd'hui quérir. Mais-La Fontaine emploie encore la forme querre: « Messieurs, dit-il, en ce lieu n'ont que querre. » — Сиввенви. — « Querre que... », c'est chercher à ce que.

Ques, pour que les.

à gagner de dire je sais que c'est | Qui, pron. rel. etinterrog. — Peutavoir qu'un mal, plutôt que je sais ce que c'est | le sens de quelqu'un qui : « Seit qui qu'un mal, soit par l'analogie latine, soit | l'ocidet » = Soit quelqu'un qui le tue, c'est-à-dire que quelqu'un le tue. « Se est qui mei en creît » = Si quel qu'un est qui m'en croit, c'est-à-dire si quelqu'un m'en croit. - « Qui » peut encore avoir le sens de si quelqu'un, si on. Mais après qui dans ce sens, on emploie le condit. et non l'imparf. de l'ind. Encore dans Corneille, La Fontaine, M. de Sévigné et même dans Fontenelle. La Fontaine : « Bonne chasse, dit-il, qui l'aurait à son croc » (Le Cheval et le Loup). — « Qui » exclamatif a quelquefois le sens de Ah! si on ... - « Qui que » = quel que soit celui qui. « Qui qu'en pleure ou qui en rie » = qu'on en pleure ou qu'on en rie, c'est-àdire : la chose est ainsi. Voy. aussi Peser. Quil, pour qui le.
Qui 'n, pour qui en.
Quint (lat. quintum), adj.: cinquième.

1. Quis. De querre.
2. Quis, pour qui les.
Quite (adjectif verbal de quitier = utter).

quitte), adj.: Quitte, Affranchi.

« Clamer ou rendre une chose quitte à quelqu'un », c'est la lui remettre en toute propriété.

— « Clamer quelqu'un quitte », c'est l'acquitter.

Quitedet (formé sur l'adj. quite avec le suffixe edet = lat. itatem), s. f. : FRAN-

CHISE.

## R

Rabel. Nom propre. Le comte Rabel est chargé avec Guineman de remplacer Olivier et Roland dans la bataille contre Baligant. Ils commandent la première échelle, composée de Français. Ils donnent le signal de l'attaque. Rabel tue le roi de Perse Torleu.

Rachater (puis racheter. — Composé de acheter = lat. \*accaptare), verbe: Répondre (à une sonnerie par une autre). — « Racheter encontre » = répondre à.

Rage (lat. rabiem), s. f.: RAGE. — Ce substantif est souvent accompagné de l'adj. mortel (sans e au fém. Voy. tel), qui prend alors le sens spécial que nous lui attribuons encore dans les locutions telles que « mortel affront, haine mortelle. » — « Commencer mortel rage » équivaut à peu près à entrer dans une rage mortelle.

Raiet. De raiier.

Railer (lat. radiare, fr.: railer, rayer), verbe: couler en filers.

rayer), verbe: couler an filette.

Raison (lat. rationem), s. f.: Propos,
Discours, ce qu'on dit ou ce qu'on ácair.

— « Appeler quelqu'un de fière raison »
ou « lui parler par fière raison », c'est
in adresser de fières paroles. — « Parer d'une raison », c'est tenir un propos.

— « Dire et montrer une raison » a à
peu près le même sens et n'a guère plus
de valeur que dire, mais avec l'idée accessoire de montrer quelque chose. —
« Droite raison rendre », c'est bien répondre (nous disons encore « rendre raison
à quelqu'un »)

Raleiier (composé de leiier. Voyez

ce mot pour la conjug.), verbe : RALLIER; SE RALLIER.

Ralient. De raleiier.

Rancune (d'un dérivé de rancum. Même famille que rancœur), s. f. : RAGE, FURRUR.

Receif, receit. De receivre.

Receivre (lat. recipere), verbe à radical variable: receiv... tonique, recev... atone. Part. passé receit. Indic. prés. : jo receif, tu receis, il receit. Impér. : receif. — « Receivre la lei », voy. Lei.

Recercelet (forme sur cercel = cer-

ceau). Part. passe : BOUCLÉ.

Recerchier (puis recercher, rechercher. — Composé de cerchier), verbe : PARCOURIR DE NOUVEAU. Recet (lat. receptum), s. m.: ASILE,

abitation. Rec**evez, recevrai**. De *receivre*.

Reclaimet. De reclamer.

Reclamer (composé de *clamer*, se conjugue de même), verbe: APPELER, RÉ-CLAMER L'AIDE DE, PRIER, INVOQUER, OU encore EXHORTER. — « Réclamer sa colpe », voy. Colpe.

Recoillir (composé de coillir = cueil-

lir), verbe : RECUBILLIR, RECEVOIR.

Reconoissance (formé sur le part. près. de reconoistre), s. f. — « Pour la reconnaissance » = pour se faire reconnaitre.

Reconoistre (composé de conoistre), verbe: RECONNAITRE. — « Reconnaitre un fief », c'est faire hommage à son suzerain.

Recoverrai. De recovrer.

Recovrance (formé sur recovrer =

recouvrer), s. f. Même sens que reco-vrement. Voy. ce mot. | est à flambeiler (= flamboyer) ce que re-luire est à luire.

Recovrement (formé sur recovrer), s. m. : ACTION DE RECOUVRER. - « Tuer quelqu'un sans nul recouvrement », c'està-dire sans qu'il puisse en revenir.

Recovrer (lat. recuperare). Futur : jo recoverrai. - RECOUVEER. - Intransit. : RECOMMENCER. - « Ne pouvoir recouvrer quelqu'un », c'est ne pouvoir le faire revivre. - « Recouvrer pour... », c'est recouvrer en échange de.

Recredant. De recreidre. — Ce part, prés, peut avoir le seus de LACHE.

Recredantise (puis recreantise. -Formé sur recredant, part. près. de recreidre), s. f. : soumission. - « Etre en recreantise », c'est être à la discrétion d'un vainqueur.

Recredrai, recredut. De recreidre. Recreidre (composé de creidre = croire), se conjugue comme creidre. Part. passé: recredut (plus tard recreit, recru). Part. près.: recredant (plus tard recréant. Comparez mecreant. Le part. près. du simple croire a été modifié par analogie et euphonie). - « Se recroire », ou « recroire » intransitif (il est recru au passé) = SE SOUMETTRE à discrétion, SE RENDRE, et aussi se fatigues. - « Recroire à quelqu'un » peut aussi signifier lui donner caution. De même « le recroire à... », que le soit un pron. neutre ou qu'il représente le gant symbolique en échange duquel caution est fournie dans le duel judiciaire. — « Faire recréant » équivaut à faire recroire, comme « faire entendant » à faire entendre. — Ce verbe se rattache l'un des sens du verbe latin credere, qui signifiait non-seulement croire, mais aussi remettre, confier. De ce vieux verbe, il nous reste le participe passé « recru » = excédé de fatique.

Recreit. Indic. pres. ou impér. de recreidre.

Recut. De receivre.

Redotet, part. passé de redoter (=radoter, origine germanique), employé avec la valeur d'un part. pres. On le trouve avec le même sens dans Amyot.

Redreguarde (composé de redre qui vient de retro et que nous retrouvons dans arrière, et de guarde), s. f. : AR-RIÈRE-GARDE.

Redreguarder (verbe formé sur redreguarde = arrière-garde), verbe : PROTÉGER PAR UNE ARRIÈRE-GARDE.

Referir (composé de férir), verbe : PRAPPER DE NOUVEAU.

Reflambeiier (composé de flambeiler), verbe : FLAMBOYER. - Ce verbe | RANG.

Reflamber (composé de flamber dont le sens primitif est flamboyer). Mème sens que reflambeiler

Refreidier (formé sur freit = froid).

verbe : SE RAPRAICHIR. Règne (lat. regnum), s. m. : ROYAUME.

Regnét (derivé de règne), s. m. : ROYAUME.

Regreter (origine germanique), verbe: REGRETTER, et aussi appeler a son aide.

— « Il me regrette de... » = je regrette.
Rei (lat. regem, fr. : rei, roi), s. m. :
noi. Ce titre est donné à Charlemagne, aussi bien que celui d'empereur. On lo trouve aussi appliqué à l'emir Baligant. Au vers 106 « le rei gonfanoniers » equvaut à : (de) le rei gonfanoniers, c'est-ài dire, en suppriment l'inversion et en traduisant : gonfalonier du roi.

Relever (composé de lever), verbe :

RELEVER, SE RELEVER.

Reluire (composé de luire), verbe : RELUIRE, BRILLER, ÉTRE ÉCLAIRÉ.

Remaigne, remaint, remandrai. De remaneir.

Remaneir (lat. rememanere). Part. passé : remés. Indic. prés. : il remaint. Prétérit : il remestrent. Futur : jo remandrai. Subj. prés. : que jo remaigne. - Rester, survivre, s'arrêter, cesser D'ETRE. - « Remanoir en estant » = rester immobile. - « Il (neutre) fait à remanoir » = il convient d'en rester là. Sur « faire à » dans le sens de être à. voy. Faire.

Rembalt (origine germanique. Ce nom s'est conserve sous les formes Raimbaud, Rambaud). Nom propre. C'est Rembalt qui commande, avec Hamon de Galice, la huitième échelle de Charlemagne, composée de Flamands et de Frisons.

Remembrance (formé sur remembrer), s. f. : souvenir.

Remembrer (lat. rememorare, sur lequel on a fait le mot savant remémorer), verbe. « Se remembrer » ou « remembrer de », c'est se souvenir de. On disait aussi impersonnellement : « il me remembre de...

Remés, remestrent. De remaneir. Remuder (composé de muder), verbe. « Remuer quelqu'un de quelque chose », c'est se charger de la chose à sa place, ou, pour employer une expression de même famille, mais de formation savante, permuter avec lui.

Renc (origine germanique), s. m :

Rencesvals (origine discutée). Nom de lieu : Roncevaux

Rendre (lat. reddere), verbe : RENDRE. REMETTRE. DONNER. - « Rendre bataille », c'est livrer bataille. Dans cette expression, rendre perd toute idée de retour, de même que dans les locutions actuelles rendre service, rendre visite. - On disait aussi « rendre des coups » dans le sens de donner des coups. - « Rendre mauvais service à quelqu'un », c'est proprement se mal acquitter du service qu'on lui doit. - « Rendre quelqu'un ou mort ou recréant », c'est le tuer ou le soumettre (Vov. Recreidre). - « Rendre ses armes », c'est quitter son armure, se de-sarmer. — « Rendre paix et amour à quelqu'un », c'est lui accorder la paix et son affection. — « Rendre droite raison », voy. Raison. — « Rendre quelqu'un en otage », c'est le livrer en otage.

Renge (origine germanique), s. f. : CB QUI SERT A ATTACHER L'ÉPÉE A LA CRIN-TURE, OU LE GONFANON A LA LANCE.

Renoveler (composé de noveler), verbe: RENOUVELER, RÉPÉTER. Au vers 3300, ce verbe peut signifier « crier à son tour ». A son tour était une des valeurs du préfixe re dans l'ancienne langue.

Repaidre. Indic. ou subj, prés.,
 pers., de repaidrier.

2. Repaidre (plus tard repaire; subst. verhal de repaidrier), s. m.: Repoud; PAYS. Repaidrier (lat. repatriare), se conjugue avec l'auxiliaire être. Le sens propre de ce mot est se rapatrier, rentrer dans sa patrie, s'en retourner. « S'en repaidrier » a le même sens. — L'infinitif peut être employé substantivement.

Repairrai, futur de repaidrier. Reprover (lat. reprobare), verbe : REPROCHEM (littéralement ne pas approuver).

Reprovier (dérivé de reprover, avec le suffixe ier = latin arium), s. m. : sujer

Requerre (composé de querre. Voy. ce mot), verbe : BECHERCHER, ATTAQUER. Ce verbe (dont l'infinitif est aujourd'hui requérir) a pris un sens tout spécial. La Fontaine emploie encore l'infinitif requerre: « Il dit : ouvrez; faut-il tant vous requerre? » - « Requerre quelqu'un en champ », c'est lui livrer bataille.

Requiert. De requerre.

Resaillir (composé de saillir), verbe. - « Resaillir sus » c'est se remettre sur ses pieds.

Resortir (composé de sortir), verbe : REBONDIR.

Respondiét, prétérit de respondre. Respons (forme primitive du part. passé de respondre. Nous avons conservé le féminin response), s. m. : RK-Ponse. - Le masculin répons existe encore dans la langue liturgique.

Restif (plus tard rétif. - Formé sur le verbe rester), adj. - « Faire quelqu'un rétif », c'est L'ARRÊTER.

Restis, cas sujet sing, ou reg. plur,

de restif. Resurrexis. Mot tout latin qui signifie ressuscitas.

Retenir (composé de tenir), verbe : GARDER. - « Se retenir » sur le champ de bataille, c'est tenir ferme. - « Retenir le champ », c'est marquer qu'on est maître du champ de bataille.

Retrait, part. passé de retraire ==

retirer. Vov. Traire.

Revedrai, futur de revedeir = revoir. Voy. Vedeir pour la conjugaison. Reveignons. De revenir. Voy. venir.

Reveler (lat. rebellare, auguel se rattachent, en formation savante, rebelle. rébellion), verbe : se révolter.

Revont (composé de vont. Voy. Vois) : VONT DE NOUVEAU.

Richart (origine germanique): RI-CHARD LE VIEUX, duc de Normandie, qui a vécu en réalité à la fin du x° siècle. La Chanson de Roland le montre assistant au conseil tenu par Charlemagne. Dans la bataille contre Baligant, il conduit la cinquième échelle, composée de Normands, et il est tué par Baligant. Riche (origine germanique), adj. :

Ridre (puis rire, lat. ridere). Part. prés. : ridant. Subj. : que je rie. - RIRE. Rivier (dérivé de rive, avec le suffixe ier = lat. arium) : côte manitime. On dit encore « la rivière de Gênes » pour dé-signer le pays de Gênes entre l'Apennin

et la mer. Rodét (puis roé, roué. - Formé sur rode = roue. Notre verbe rouer a été aussi formé sur roue), adj. : onné de no-

Roevet. De rover.

Rollant (Origine germanique) : Ro-LAND. Le cointe Roland est le neveu de Charlemagne, et l'un de ses douze pairs. Le poète lui donne aussi le titre de marquis; il était en effet, d'après l'histoire, préfet des Marches de Bretagne.

Rompre (lat. rumpere). Indic. prés. :

il ront. - Rompre; se Rompre.

Roncin (origine germanique. C'est le même mot que roussin), s. m. : CHBYAL DE CHARGE.

Ront. De rompre.

Rot (puis rout. - Part, passé primitif de rompre. Notre substantif route est le féminin de ce participe) : nompu.

Rover, verbe à radical variable :

roev... tonique, rov... atone. - Cher-CHER A.

Rubeste (origine inconnue), adj. : TERRIBLE.

S

" S', pour se pronom réfléchi, pour se conjonction (= si), plus rarement pour siadverbe; enfin pour sa. L'ancienne langue ne remplaçaitpas sa par son devant les mots féminius commençant par une voyelle.

Sabelin (origine russe), adj. : DE

MARTRE ZIBELINE.

Safrét (origine orientale. Même racine que dans sufran), part. passé: brodé ou bondé, d'après L. Gautier; enduit d'un venus doné, d'après P. Meyer.

Saillir (lat. salire). Indic. prés. : il salt, il saillent. Preterit. : il saillit. -SAUTER, JAILLIR.

Saintisme (superlatif de saint) : TRÈS SAINT. - Le même suffixe se retrouve sous la forme issime, au lieu de isme, dans les superlatifs de formation ré-

cente, tels que richissime.
Sainz. Les Saints dont il est question à propos du tremblement de terre qui annonce la mort de Roland, sont, d'après

M. Suchier, la ville de xanten. Baisne. Nom de peuple : LES SAXONS. Charlemagne redoute leur soulèvement après la mort de Roland.

Saisoigne. Nom de pays : Saxe. Saive (lat. \*sapium, qui a donné

saive et sage), adj. : SAGE, DE BON CONSEIL. Sale (origine germanique), s. f. : la grande salle d'un palais, d'un château. Salf (lat. salvum, fr. : salf, sauf), adj. : SAUF; SALUTAIRE.

1. Sals, cas sujet sing. ou rég. plur.

2. Sals (lat. salsum), adj. : salé. Notre substantif sauce n'est autre chose que le feminin de cet adjectif, prissubstantivement.

1. Salt. De saillir.

2. Salt (lat. saltum), s. m. : saut. -Les salz » = à grands sauts.

Salt-perdut : SAUT-PERDU, nom du destrier de Malcuidant.

**Balve**, féminin de salf.

Salvement (est à salver (sauver) ce que ornement est à orner), s. m. : SALUT (dans le sens de mise hors de danger), comme salvetet (voyez ce mot).

(= sauf) ce que sureté est à sur), s. f.: BALUT (dans le sens de mise hors de danger). - « La lei de salvetét », vov. Lei.

Sans, cas sujet singulier de sanc. Sanson (origine hébraique), nom propre: Samson. Le duc Samson est un des douze pairs. Il assiste à l'arrivée de Blanchandrin. A Roncevaux il tue l'aumaceur de Moriane, et il est tué par Valdabron:

Sapeide (même radical que dans sapin, avec le suffixe eide, devenu ensuite eie et aie, que l'on retrouve dans saulaie, châtaigneraie, etc.), s. f. : BOIS DE SAPIN.

Sarcou (lat. \*sarcogum pour sarcophagum, fr.: sarcou, sarqueu, cerqueu, puis cercueil par confusion avec le suffixe euil), s. m. : CERCUEIL.

Sarragozeis (dérivé de Sarragoce, avec le suffixe eis (ois) = ensem), adj. :

Sarrazineis (dérivé de Sarrazin avec le suffixe eis (ois) = ensem), adj. : FAIT EN PAYS SARRAZIN.

1. Saveir (lat. sapere). Indic. prés. : jo sai, tu ses, il set, nos savons, vos savez, il sevent. Preterit : il sont. Fut. : je savrai. - Savoir. - Nous disons bien « je ne sais pas vous dire », mais nous ne dirions pas « je sais vous dire ». Quand la phrase est affirmative, c'est le futur que l'on emploie : « je saurai vous le dire ». Dans la Chanson de Roland on a : « Co vos sai jo bien dire. » — « Ne savoir blâme de quelque chose » = n'yvoir rien de blamable. - a Ne savoir mot », c'est ne rien savoir. - « Savoir assez » = savoir 'bien - « Je sais assez parler » = je pourrais beaucoup parler.
2. Saveir, infinitif pris substantive-

ment et qui s'emploie aussi au pluriel : savoir, habileté, son sens. La parente entre saveir et sage était nettement accusée par l'emploi de ces deux mots au xie siècle : sage est opposé à fol, comme saveir à folie (voyez vers 229 et 569).

Se (lat. si), conj. : sr. — « Se non » = sinon. Les deux parties de senon sont Salvetet (ce mot est à l'adjectif salf | ordinairement séparées : « se de vostre

prot non », c'est-à-dire sinon pour votre profit. — « Ne... se... non » = ne que.

Sèbre. Nom de rivière : L'EBBR.

Sedeir (lat. sedere, fr. : sedeir, seeir. seour), verbe à radical variable : siéd... tonique, sed... atone. Part. présent : sedant. Indic. prés. : il siét, il siedent. Prétér. : il sist. — S'ASSEGIR, ÉTRE ASSIS. - « Dresser quelqu'un en séant », c'est le mettre sur son séant.

Sedét (lat. setatum, formé sur seta, qui a produit seie, soie), adj. : GARNI DE SOIBS. Sedme (lat. septimum et septimam).

adj.: septième. Seel (lat. sigillum, fr. : seel, sceau).

S. m. : SCEAU.

Seeler (formé sur seel), verbe : scel-Len. — « Faire sceller ses brefs » peut équivaloir à envoyer une lettre.

Sei (lat. se), pronom réflechi : soi, se, A sor. - Soi, au lieu de se, s'est employé jusqu'au xvii siècle. Rabelais : « Gargantua soi peignant ». Cet emploi s'est conservé dans la locution « soi disant ». - On trouve aussi sei là ou nous mettrions lui : « il emmène ses hommes avec 80i. »

Seie, Seient. De estre.

Seignacle (lat. signaculum, dérivé de signum = signe), S. m. : SIGNE DE CROIX.

Seignier (lat. signare, fr.: seignier, signer), verbe qui est employé dans la Chanson de Roland avec les sens de Bé-NIR par le signe de la croix, et de marquer son front du signe de la croix. Nous disons encore, avec le second sens: « se signer ».

Seignor (lat. seniorem), s. m. : set-GNEUR. Remarquez que « seignor » au vocatif est du pluriel et doit être traduit par seigneurs. Le vocatif singulier est « sire ».

Seignoril (dérivé de seignor), adj. : SRIGNBURIAL.

Seions, Seit. De estre.

Seivret. De sevrer.

Sel, pour se (= conj. si) le.

Selve (lat. silva, auquel se rattache selvage qui est devenu sauvage), s. f. :

Sem, pour se (= conj. si) me.

Semblant, participe present ou gérondif pris substantivement. « Le semblant de quelqu'un », c'est ce qu'il semble, ce à quoi il ressemble, ou ce qui lui semble, son avis. — « Dire à quelqu'un de son semblant », c'est lui dire sa facon de penser

Sempres (lat. semper), adv. : AUSSI-TOT, SANS INTERRUPTION, BIENTOT, SUR-LE-

CHAMP.

Senefiance (formé sur senefier == signifier, comme confiance sur confier), s. f. : SIGNIFICATION. Senefiier (lat. significare), verbe :

SIGNIFIER. ÉTRE UN SYMBOLE DE.

Senestre (lat. sinistrum), adj. : GAU-CHE.

Sens (lat. sensum), s. m. : sens. Box sens. - « Courage par sens », c'est courage sensé. Sur par = avec, vovez Par. - « Perdre le sens », c'est être hors de soi.

Sentir (lat. sentire). — Indic. prés. : jo sent, tu senz, il sent, etc. Impér. : sent. Senz (lat. sine), prép. : sans ; a L'excep-TION DE (vers 2039).

Sereit. De estre.

Serf. De servir (indic. prés., in pers., ou impératif).

Serjant (lat. servientem, part. pres. de servire qui a donné servir), s. m. : SERGENT, SERVITEUR.

Sermon (lat. sermonem), s. m. : exportation, sermon. On disait a dire un sermon ». — « Ecrier un sermon », voy. Escrider.

Servir (lat. servire), verbe : servir, - « Servir à... » = servir suivi d'un régime direct.

Servise (lat. servitium), s. m. : ser-VICE, INTÉRÊT; au pluriel, Assurances DE SERVICE. - « Mourir en le service de... » = mourir au service de...

Ses, cas sujet sing. ou rég. plur. de l'adj. poss. son : son, ses.

Set. De saveir.

Set (lat. septem). Nom de nombre : serr. Le p, qui ne se prononce pas, a été introduit dans l'orthographe de ce mot pour rappeler l'étymologie.

Seur (lat. securum, fr. seur, sur), adj. : sûn, tranquille. - « Etre sûr de quelque chose », c'est avoir une garantie.

Seurement (plus tard surement. -Formé sur seur), adv. : EN SÉCURITÉ. Sévent. De saveir.

Sevrer (lat. \*seperare), verbe à radical variable : seivr... tonique, sevr... atone.
— Séparen, fendre. — « Se sevrer de » = SE SÉPARER DE, VENIR DE.

Sez (lat. satis. Nous avons encore le composé assez), adv. : ASSEZ. - « Il (neutre) lui est sez de » = il est rassa-

Sezilie (prononcez Sezille, comme fille). Nom d'une ville que Roland se vante d'avoir conquise. Il faut peut-être y voir une corruption du nom de Séville.

1. Si (lat. sic), adv. Ce mot, qui entre dans la composition de ainsi, aussi, et qui a conservé quelques emplois importants

dans la langue actuelle, était d'un grand i usage dans l'ancienne langue. Il a le sens de ainsi ou celui de aussi. Mais dans beaucoup de cas il est explétif, et peut être négligé quand on traduit, ou bien il n'a guère plus de valeur que la conjonction « et » à laquelle il se joint quel-quefois. — Si, suivi d'un adjectif, a quel-quefois le sens de très. — « Si... que + indicatif » = assez pour + infinitif (littéra-lement de manière que). « Il y avait à gagner, dit La Bruyère, de dire si que pour de sorte que ou de manière que ». — Dans la Chanson de Roland le mot qui correspond à notre conjonction si est « se. » Par conséquent si n'a jamais la valeur de notre si conditionnel ou dubitatif.

2. Si, cas sujet pluriel de son : ses

(masculin).

Sibilié (prononcez Sibille, comme fille). Nom de ville, sans doute Séville.

i. Siét. De sedeir.

2. Siet (lat. sedem. Notre mot siège est formé sur un dérivé de sedem), s. m. : BIEGE: SIÈGE DU POUVOIR, CAPITALE. - « Le meilleur siét  $= la \ capitale.$ 

Sigler (origine germanique. Ce verbe est devenu cingler par l'intercalation d'une n, avec une légère modification d'orthographe, c pour s), verbe : cinglen, NAVIGUER .

Siglorel. Nom d'un enchanteur sarrazin, qui est tué par Turpin.

Sil, pour si le.

Sim, pour si me.

Sin, pour si en.

Sire, cas sujet de seignor = seigneur. 1. Sis (lat. sex). Nom de nombre : six. 2. Sis, pour si les ou si se. Sist. De sedeir.

Siste (lat. sexta), adj. : sixibus.

Siut. De sivre.

Sivre (lat. \*sequere). Part. passé : seut. Indic. prés. : il siut. — Suivre. — « Sivre après », même sens (nous disons de même courir aprés).

Sizre (écrit Sizer dans le ms.) : Cize, en Navarre. C'est le nom des défilés que traverse Charlemagne pour rentrer en

France.

Soavét (formé sur un diminutif de suavem, qui a lui-même donné soéf. Voy.

ce mot), adv. : DOUCEMENT.

Socorance (formé sur socorre, comme souffrance sur souffrir), s. f. : secours. « Avoir secourance », c'est être secouru.

Socorez. De socorre.

Socorre (lat. succurrere, composé de currere, qui à donné corre), verbe : sa-counta. Voy. Corre pour la conjugaison.

Socors (lat. succursum, se rattache à succurrere qui a donné socorre puis secourir), s. m. : sucouns. — « Etre à secourir, a quelqu'un », c'est le secourir, comme nous disons « être à charge à... ».

Soduisant, part. prés. de soduire (= séduire, lat. subducere) : PERFIDE.

Soë (lat. sua), adj. poss., remplacé plus tard par sienne qui est formé sur le masculin sien. « La soë », = la sienne. Comme tous les adj. poss. de l'ancienne langue, soë peut être employé avec l'article sans cesser d'être adjectif : « La soë feit » = sa foi. — « Soë », sans article, peut aussi être employé au lieu de sa.

Soéf (lat. suavem, dont la forme savante est suave), adj. et adv. : poux, pou-CEMENT. - « Soéf tenir », voy. Tenir.

Soefret. De sofrir.

Soelt. De soleir.

Soen (en une syllabe. — Lat. suum), adj. poss., qui a été remplacé par sien, créé par analogie avec mien. - BIBN. Comme tous les adj. poss. de l'ancienne langue, soen peut être employé avec l'article sans cesser d'être adjectif : « Le soen Deu » = son Dieu.

Soer, cas sujet de soror. Se trouve une fois employé comme régime. Mais il v a peut-être une faute dans le manuscrit.

Sofraite (part. passé fém. de sofroindre. Voy. Fraindre), s. f. : SOUFFRANCE, PRIVATION. - « Avoir sofraite de », c'est être privé de.

Sofrir (lat. \*sufferire). Indic. prés. :

il soefret. - Souffrin, Endurer.

Soing (origine germanique), s. m.: soin. — « N'avoir soin d'une chose », c'est n'en avoir souci, la mépriser.

Sojorn (puis sojor, séjour. Subst. verbal de sojorner, formé sur diurnum (= jorn) avec le préfixe sub et le suffixe de la première conjugaison), s. m. : sésour. — « Prendre sejour » = s'arrêter.
Sol (lat. solum, fr. sol, seul), adj. :

SEUL : adv. : SEULEMENT.

Soldedier (lat. \*solidatarium), s. m. : soldat a gagn. Ce mot est de même racine que « soldat », qui nous vient de l'italien. Appartiennent à la même famille les mots populaires ou savants sou, soudoyer, solde, solide. Un « sou » est une pièce solide. On voit que l'idée qui domine toute cette famille de mots est celle de « pièce de monnaie qui sert à payer ».

Soleir (lat. solere, fr. : soleir, soloir, souloir), verbe à radical variable : soel. tonique, sol ... atone. Il se conjuguerait comme vouloir, s'il vivait encore. Avoir coutume de. Tout le monde connait ces vers de La Fontaine : « Deux parts en

fit dont il soulait passer L'une à dormir et | l'autre à ne rien faire ». Chateaubriand a encore employé souloir. Mais dès le xvii siècle il tombait en désuétude, et La Bruyère s'en plaint. Littré dit avec raison : « Souloir est une des plus grandes pertes que la langue ait faites. Car, combien avoir coutume, dont on est obligé de se servir, est lourd et incommode! » — « Souloir aimer quelqu'un » équivaut à l'aimer. Dans les locutions de ce genre, souloir peut être négligé quand on traduit.

Som (lat. summum), adj. qui sert à former des locutions prépositives et adverbiales. « En som » ou « par som » = Au

SOMMET DE, EN HAUT DE, EN HAUT. Someiler (se rattache pour le radical à somier), verbe : TRAVAILLER (en parlant d'une bête de somme).

Somier (lat. sagmarium), s. m. : CEB-VAL OU MULET DE SOMME.

Somondre (lat. submonere, fr. somondre, semondre). Impér. somon. -SEMONDRE, APPELER. CONVIER. Co verbe n'est plus guère usité (à l'infinitif seulement d'après l'Acad.); mais le substantif semonce, qui en dérive, est au contraire d'un emploi courant. Exemple de semondre dans La Fontaine : « Son hôte n'eut pas la peine De le semondre deux fois » (Fable Le Satyre et le Passant).

Son (lat. sonum) s. m. : son, voix. -" A grand son " = à très haute voix.

Soner (lat. sonare), verbe : sonnen, Sons, subj. (2º pers. sing.) de soner.

Sont. De soner (subj. sing.) ou d'estre (indic. plur.).

1. Sor (lat. super, fr.: sor, sour on sur), prep. : sun : Plus ous.

2. Sor (origine douteuse), adj. : noux. C'est l'adjèctif qui entre dans la composition de hareng-saur.

Sordre (lat surgere, fr. : sordre, sour-

dre, et, en tormation savante, surgir. Notre subst. source dérive du part. passé de ce verbe). Indic. prés. : il sort, il sordent. - SURGIR, APPARAÎTER.

Sorel (diminutif de sor 2. Voy. ce mot).

Nom du cheval de Gerin.

Soror (du lat. sororem), s. f.: Soeur. 1. Sort (lat. sortem), s. f. : sontilege. OBJET DE SORCELLERIE

2. Sort. De sordre.

Sorvesquiét. De sorvivre (= survivre). Voy. Vivre pour la conjugaison.
Sostiègne. De sostenir (= soutenir).

Voy. Tenir pour la conjugaison. Sout. De saveir.

Sovenir (lat. subvenire, composé de venire = venir), verbe. L'impersonnel « il me souvient de » existe encore aujourd'hui; mais on ne dirait plus : « il lui eût pu souvemir de... » Cependant Corneille : « Il peut vous souvenir quelles furent mes larmes ».

Soz (lat. subtus, fr. : soz, sos, sous). prépos. : sous. On disait : « regarder sous destre », pour regarder à droite (de haut).

Sozcliner (puis souscliner. Formé sur cliner comme soustraire sur traire), verbe : PENCHER, INCLINER.

'St, pour est.

Suatilie (prononcez Suatille, comme fille, le second i indiquant simplement la mouillure de l'I). Nom de pays. C'est le roi de Suatile qui avait fait cadeau à Marsile des mules blanches sur lesquelles Blanchandrin et ses neuf compagnons se rendirent près de Charlemagne.

Sulïan, adj. : Syrien. C'est un Syrien de l'avant-garde de Baligant qui rapporte à l'émir qu'il a vu l'armée de Charle-

Sus (lat. sursum), adv. : EN HAUT. -« Resaillir sus », voy. Resaillir. — « Sus amont = en haut ou d'en haut.

T', pour te ou pour ta. On ne mettait pas l'adj. poss. masc. devant les noms veminins commencant par une voyelle.

Tabor (origine orientale), s. m. : TAM-B)UR.

Tache (origine douteuse. — Le ms. COxford a tetche), s. f.: TACHE, HONTE.
Tachebrun. Nom du destrier de

Taire (lat. tacere). Impér. : tais, tai-SIES. - TAIRE, SE TAIRE.

Tais, impér. de taire.

Talent (lat. talentum), s. m. : DISPO-SITION D'ESPRIT, DE COEUR ; INTENTION, DÉsin. Rabelais dit encore : « Et quelquefo is riront lorsque n'en auront talent. » « Avoirtalent que + subj., ou de + in fin., ou avoir en talent que », c'est avoir l'intention de, être disposé à, désirer. La si gnification de ce mot s'est développée non dans le sens de désir, mais dans celui de disposition d'esprit, aptitude. Je sens

français primitif dérive lui-même du latin talentum qui désigne un certain poids et, par extension, une certaine valeur d'argent (de là l'expression savante : un talent d'or, un talent d'argent). Le talent, au sens français, c'est le poids qui entraîne l'esprit. C'est par une figure semblable que penser (dérivant de pensare = peser) est arrivé à sa signification française.

Tant (lat. tantum), adj. indéf. dont le cas sujet sing, et rég. plur, est tanz, le féminin singulier tante, et le féminin pluriel tantes : TANT DE, BRAUcoup DE. Cet adjectif a la même valeur qu'il soit au singulier ou au pluriel : « tante lance » ou « tantes lances » = tant de lances. - Après l'adjectif tant, le pronom relatif régime peut être remplace par la conjonction comme : « Tantes terres comme le baron conquit. » C'est une imitation d'une construction analogue avec tant adverbe (voy. Tant 2).
2. Tant (lat. tantum), adv. : TANT.

Employé au lieu de si ou de aussi : « il fut tant beau, il l'avait tant cher. » -Sens de asses : « Se tant ai de leisir » = si j'ai assez de loisir, si j'en ai le loisir. « Ne savoir tant », c'est ne pas en savoir si long. — « Tant » exprimant une comparaison (autant de temps ou autant d'espace), est suivi de come ou com, et non de que comme dans la lan-gue actuelle. « Tant com » dans une phrase négative gouverne le subjonctif : « Ço n'iert... tant com vivet ses niés » = ce ne sera tant que vivra son neveu. -« Tant come » peut signifier tout ce que. — « Tant que » = jusqu'à ce que. — « Ne... tant = ne... davantage. — « Tant plus » = d'autant plus. — Après tant, souvent ellipse de que : « Tant li donez aveir N'i ait Franceis... » = Donnez-lui tant d'argent qu'il n'y ait Français... »

Tante, féminin de tant. Targe (origine germanique), s. f. :

TARGE, espèce de bouclier.

Targier (lat. \*tardicare, formé sur tardum, tandis que tarder a été formé sur le français tard dérivé de tardum), verbe : tard-r, être en retard. — « Se targier » a le même sens.

Tart (lat. tardum), adv. - a ll (neutre) est tard du... = il est trop

tard pour le...
Tedbalt (origine Tedbalt (origine germanique) : Thiblut de Reims, cousin de Milon. Il assiste au conseil tenu par Charlemagne. Plus tard il est chargé de garder le champ de bataille de Roncevaux, pendant que l'empereur se lance à la poursuite des Sarrasins, puis il escorte les chars contenant les restes de Roland. d'Olivier et de Turpin. Dans la bataille contre Baligant, il commande, avec deux autres seigneurs, la sixième échelle, composée de Bretons (voy. Odon'. On sait que plusieurs comtes célèbres de Champagne ont porté le nom de Thibaut

Tei (lat. te), pronom personnel : TOI, TE. A TOI. Teint, part. passé de teindre. A le

sens de « qui a changé de couleur ». Tel (lat. talem), adj. indef. qui ne prend pas d'e muet au feminin. L'adjec-

tif « tel » est souvent explétif ou équivaut à l'article indéfini, particulièrement quand il est accompagné d'un nom de nombre ou suivi du pronom relatif : « Tels trente de ses parents... » = trente de ses parents. « Tel as ocis dont... » tu en as tué un dont... - « A tel heure ».

voy. Hore. Tempier (lat. \*temparium, formé sur tempus qui a donné temps. Même racine que dans tempéte. Le ms. d'Oxford a tempez, mais l'assonance exige un mot

en ie), s. m. : TEMPLTE.

Temple (lat. tempora), s. f. : TEMPE. - Le mot est masculin une fois dans le ms. d'Oxford. - « Tempe du cerveau » = tempe.

Tencendor, nom du destrier de Charlemagne. L'empereur l'a conquis sur

Maupalin de Narbonne.

Tencier (puis tencier, tancer. — Lat. \*tentiare formé sur tentum). Ce verbe est intransitif dans l'ancienne langue. Montaigne dit encore : « Tan-cer avec son valet. » Dans la Chanson de Roland, «tancerà», c'est se disputer avec, injurier. Littré confond à tort tancer avec tenser (voy. ce dernier mot dans notre glossaire).

Tendrai, peut être le futur de *tendre* ou celui de tenir.

sur ténèbre), adj. : Ténébabux, Plein de

Tenir (lat. tenere, avec assimilation à venir, de venire). Préter : il tint, il tindrent. Futur : jo tendrai. Subj. : que jo tiègne. — TENIR, RETENIR, CONSERVER, ARRÈTER. — « Tenir la lei », voy. Lei. — « Tenir quelqu'un », c'est lui être fidèle. - « Tenir un pays de quelqu'un ou par le don de quelqu'un », c'est le posséder à titre de vassal. — Absolument « tenir un pays », c'est en être le seigneur, le gouverner. — «Se tenir à » s'emploie à peu près comme aujourd'hui : « Laissons les fols, as sages nos tenons » (vers 279), et « Laissiez folie, tenez vos al saveir » (vers 569). - « Tenir la chrestientét », c'est pratiquer la religion chrétienne. " Tenir le pas » c'est aller au pas.

" Tenir soef » (sous-entendu le pas) = aller doucement. - « Tenir une bataille » est une expression analogue à l'expression actuelle « soutenir une lutte » — « Tenir en gab », voy. Gab. - « Tenir l'enchauz », voy. Enchals.

Tens (lat. tempus. - L'orthographe latine a reagi sur l'orthographe du mot français), s. m. : TEMPS, VIE. — « Laisser son temps », c'est perdre la vie. — « Ne plus y avoir de son temps » c'est étre mort ou mourant. — « Avoir usé son temps », voy. User. — « Toustemps » == tout le temps, toujours. - « Temps est du... » = c'est le moment du.

Tenser (lat. \*tensare, formé sur tensum), verbe : Défendre, protéger. Ne pas confondre ce verbe avec tencier.

Tordro (lat. tergere), verbe : ESSUYER. Torro (lat. terra), s. f. : TERRE, PAYS. On disait « à la terre » au lieu de « à terre » après joster, colchier. Voy. ces mots.

Terre-moete (lat. terra \* movita), s. f. : TREMBLEMENT DE TERRE.

Tervagan. Un des dieux des Mahométans d'après la Chanson de Roland. Voy. page i.

Tes, cas sujet sing, ou reg. plur. de ton : TON, TES.

Ti, cas sujet plur. de ton : TES (masc.).
Tiedeis (plus tard Tiois. Allemand
Deutsch). Nom de peuple : ALLEMANDS.

Tiedri (origine germanique. Forme populaire de *Théodorie*). Nom propre : Tausana. Thierri, duc d'Argonne, et frère de Geoffroi d'Anjou (voy. Jofreit), aide à relever Charlemagne quand il se pâme de douleur sur le champ de bataille de Roncevaux. Dans la bataille contre Baligant, il commande la neuvième échelle, composés de Bourguignons et de Lorrains.

Tiégne. De tenir. Tierce, feminin de tiers. Tiers (lat. tertium), adj. : troisième. Timoigne (fait sur un dérivé de thymiama), s. m. : excens.

Timozel, nom d'un Sarrasin qui est tué par Gerin et Gerier.

Tiendrent. De tenir.

Tinel (d'un dérivé du latin tina, formé avec le suffixe alem.), s. m. : GROS BATON, MASSUE.

Tint. De tenir ou de tinter.

Tinter (lat. \*tinnitare), verbe. " Tinter mot " = sonner mot. On dit encore activement « tinter la grosse cloche. »

Tirer (origine germanique), verbe. - L'infinitif peut être employé substantivement : « en ce tirer » = pendant qu'on tire ainsi.

Tochier (origine germanique), verbe : TOUCHER. On trouve « toucher un mulet » dans le sens ou nous disons encore : « toucher des bœufs. »

Toš (lat. tua), adj. possessif, remplacé plus tard par tienne qui est forme sur le masculin tien (voy. Toen). — TIENNE. Comme tous les adjectifs possessifs de l'ancienne langue, toé peut être employé avec l'article sans cesser d'être adjectif : « La toë mort » = TA mort.

Toen (en une syllabe. - Lat. tuum). adj. possessif qui a été remplacé par tien, créé par analogie avec mien. - TIEN. Comme tous les adjectifs possessifs de l'ancienne langue, toen peut être employé avec l'article sans cesser d'être adjectif : « Le toen Deu » = ron Dieu.

Toldre (lat. tollere). Part. passé : tolut ou toleit. Ind. prés. : il tolt, il tolent. Prétérit : il tolit. Impér. : tolez. --Enleven. - « Toldre voie à quelqu'un », c'est lui couper la route, la retraite.

Toleit, Tolent, Tolez, Tolit, Tolut, Tolt. De toldre.

Tor (lat. turrim, fr. tor, tour), s. f. : TOUR.

Torleu. Nom du roi de Perse. Il aide Baligant à diviser son armée en trente échelles. Il est tué par Rabel.

Torment (lat. tormentum), s. m. Cc mot, comme beaucoup d'autres, a perdu en vicillissant une grande partie de sa force. Il avait le sens de supplice. On le trouve aussi dans le sens de TEMPÉTE, sens que nous avons conservé à la form : féminine tourmente.

Torner (lat. tornare), verbe: Tour-NER. — « Etre tourné à... » c'est être menacé de... - « S'en tourner ou se tourner » = s'en retourner. Dans les temp: composés, le pronom réfléchi peut être supprimé. Voy. Lever. — « S'en tourner envers le fond » = s'en aller au fond. 🗕 « Se tourner amont par un fieuve 🛭 c'est se mettre à le remonter. — « Etre tourné en déclin », c'est tourner à son l déclin.

Tors, pluriel de tor.

Tort (participe passé primitif de tordre), s. m.: toat. -- « Tort faire » = agir à tort. -- « Ni à droit, ni à tort » voy. Dreit.

Torz, cas sujet singulier ou régime

pluriel de tort.

Tost (puis tôt. — Lat. tostum, part. passé de torrere, qui veut dire brûler),

adv. : RAPIDEMENT, VITE, TOT.

Tot (lat. "tottum, fr. : tot, tout), adj. indéfini : тоит. Employé comme adverbe, tot pouvait s'accorder avec le nom, même quand ce nom était masculin : « Set anz toz pleins. » On sait d'ailleurs que cet accord facultatif de tout adverbe avec un nom même masculin a persisté jusqu'au xvıı siècle. Racine ècrit encore : « Tes yeux ne sont-ils pas tous pleins de sa grandeur? » — « Del tot » = entierement. Cette locution ne s'est conservée qu'avec la négation : « pas du tout. » Cependant Bossuet dit encore : « Cela est du tout admirable. » — Nous n'emploierions plus tout devant un adjectif au vocatif. comme au vers 307 : «Tot fols ». - Tout adverbe ne se joint aujourd'hui qu'à un adjectif. On trouve tot avec un verbe : « qui tot ne s'en merveilt. » — « Tous » peut s'appliquer à un petit nombre d'objets sans qu'on ajoute les rois, les quatre, etc.

Toz, cas sujet sing. ou cas rég. plur.

de tot.

Tradir (lat. \*tradire). Ind. prés. : il trait (?) ou il tradist. Prétérit : il tradit. Part. passé : tradit. — Trahir.

Tradison (lat. traditionem, fr.: tradison, trahison), s. f.: TRAHISON. — « Faire tradison de quelqu'un », c'est le trahir.

Traditor (lat. traditorem), s. m. :

TRAÎTRE.

Traditre (ensuite traitre, traitre), cas sujet de traditor.

Trailez. De traire.

Traire (lat. trahere). Part. passé: trait. Indic. prés. : il trait, vos troites. — Trust. raninst. — « Se traire » — se retirer, se porte: (d'un certain côté). — « Traire à quelqu'un », c'est tenir de lui, lui ressembler.

Trait, indic. prés. ou part. passé de traire.

Tramesistes. De tramétre.

Tramètre (lat. transmittere, d'après lequel on a modifié la forme populaire tramettre), verbe: ENVOIRE. Tramétre se conjugue comme métre; voy. ce mot.

Tramist. De trametre.

Travaillier (même racine que dans

travée et entraver: c'est le substantif lat. trabém, qui a le sens de poutre (de là entrave), et qui a produit le vieux subst. tref, au sens de tente), verbe actif: patique, lassia, tounemente.— Le verbe « travaille» » a encore une signification dérivée directement de sa valeur ancienne: « cette affaire le travaille ». Au sens propre de fatiguer, Malherbe dit encore: « Pour laisser remettre les chevaux, qui étaient merveilleusement travailles. » Ce verbe est arrivé au sens qu'il a d'ordinaire aujourd'hui, par l'intermédiaire de la forme réfléchie « se travailler » = se fatiguer, travailler au sens actuel.

Tref (lat. trahem), s. m. : TENTE.

Tres (lat. trans), adv. et prépos. : A TRAVERS, DEFUIS, TRES. — « Très un côté qu'à l'autre » = d'un côté jusqu'à l'autre, de part en part.

Trespasser (composé de passer),

verbe : ALLER AU DELA DE.

Tresprendre (est à prendre ce que trépasser est à passer), verbe : s'emparen DE.

Tresque (de trans quod ou de intro usque. D'après la première hypothèse, la forme entresque, que l'on trouve aussi, dériverait de tresque par l'adjonction du préfixe en. D'après la seconde hypothèse, entresque serait la forme primitive), prép. et conj.: 108008, 10800 A CR QUE.

Tressaillir (composé de saillir), verbe transitif: sautes (proprement sauter au deld). Aujourd'hui tressaillir est in-

transitif.

Tressalt. De tressaillir.

Tressudét (part. passé de tressuder qui est un composé de suder = suer, comme tressaillir est un composé de saillir): EN SUBUR.

Trestorner (composé de torner. Est à torner ce que trépusser est à passer), verbe : menvessen. — « Trétourner entre les pieds », c'est fouler aux pieds.

Trestot (composé de très et de tot. C'est le superlatif de tot), adj. et adv.,

même sens que tot : TOUT.

Tresvait (composé du préfixe tres et de vait. Voy. Vois. Trevait est à vait ce que trépasse est à passe), verbe à la 3° pers. de l'ind. prés. : s'an va.

Treut (lat. tributum), s. m. : TRIBUT.

Troevent, troevet. De trouer.
Trosser (plus tard trousser. Origine incertaine), verbe: Charges, et aussi soulsvar. De là le sens de détrousser: « enlever ce qu'on porte, décharger ». Le simple trousser a pris des significations dérivées asser éloignées du rens primitif.

Trover, verbe à radical variable : ! troev... tonique, trov... atone. Indic. prés. : jo truis, tu troeves, il troevet, nos trovons. - « Si je trouve ou » est une locution dont le sens est : si i'en trouve l'occasion, si je pu's.

Truis. De trover.

Tudele. Nom de ville : Tudela. C'est une des villes que Roland se vante d'avoir conquises.

Tuit. Cas sujet pluriel de tot.

Turgin. Nom d'un Sarrazin qui est tué par Olivier.

Turgis. Nom d'un Sarrazin. Il est appele Turgis de Tortelose, il figure parmi les douze pairs de Marsile. Il est tué par Anseïs.

Turoldus. Mot d'origine germanique affublé d'une terminaison latine. C'est Turoldus qui « décline » la Chanson de

Roland. Il faut vraisemblablement y voir le nom d'un copiste ou d'un jongleur, et non celui de l'auteur.

Turpin. Archevèque de Reims. S'offre pour aller en ambassade vers Marsile. A Roucevaux il encourage et bénit les troupes avant les différentes parties de l'action. Lui-même il tue Corsablis, l'enchanteur Siglorel, Abime, gonfalonier de Marsile, et une foule d'autres. Blesse à mort et désarconné, il continue à pied la bataille. Il meurt avant Roland. - Il v eut réellement sous Charlemagne un archevèque de Reims du nom de Turpin. La célèbre Chronique latine dite de Turpin est une œuvre apocryphe; elle raconte à sa façon la légende de Roncevaux, et naturellement Turpin, dans la bouche duquel est mis le récit, y est présenté comme survivant à la bataille.

Un (lat. unum), adj. indéf. — « Un » peut être précède de l'article sans cesser d'être adjectif, comme les adjectyfs pos-sessifs de l'ancienne langue (Yoy. Nos-sons: « il a fait son temps ».

DE LA VALEUR, VAILLANT, RICHE. - « Vaillant denier » (comme encore « sou vaillant ») signifie la valeur d'un denier.

Vair (lat. varium), adj.: vair (de couleur changeante comme la moire). -Cet adjectif, employe substantivement, a le sens de fourrure à double couleur (petit-gris), et designe aussi l'un des métaux du blason (composé d'argent et d'azur).

Vait. Voy. Vois.

Val (lat. vallem), s. m.: VALLEE. Valdabron (la forme actuelle de ce nom serait Vaudebron). Nom du Sarrazin qui fut pour la chevalerie le parrain de Marsilo (il semble que ce soit le con-traire dans l'un des deux passages ou il

est question de ce fait, mais le passage peut être facilement corrigé). Il avait sur mer quatre cents vaisseaux. C'est lui qui avait pris Jérusalem par trahison. Il fait cadeau à Ganelon de son autres manuscrits.

Vaillant, part. prés. de valeir : AYANT | épée. A Roncevaux il tue le duc Samson. mais il est tue par Roland.

Valède (dérivé de va/). s. f. : VALLÉE. Valeir (lat. valere). Indic. prés. : il valt. - « Ne valoir rien » = ne servir à rien.

Valentineis (lat. \* Valentinensem, fr.: Valentineis, Valentinois), adj. : DE VA-

Val-Fonde. Nom du château de Blanchandrin. L'une des « échelles » de l'armée de Baligant est composée des hommes barbus de Val-Fonde. Toutefois, dans cet endroit, le manuscrit a Fronde », et Val-Fonde est une restitution.

Valneire (la forme actuelle de ce mot serait Vaunoire). Nom du pays de Chernuble. Il n'y a ni soleil, ni pluie, et le ble n'y peut pousser. — Dans le ms. d'Oxford, au lieu de Vulneire, on a Muniore. La forme est restituée d'après les

Valor (lat. valorem), s. f.: VALEUR. Dans la Ch. de Roland, ce mot est employé au plur, avec le sens de qualité. -Avoir valeur » = être estimé.

Valt. De valer.

Valterre (Valterne dans le ms.). Nom de ville : VALTIERRA. C'est une des villes que Roland se vante d'avoir conquises. Charlemagne s'arrête à Valtierra pour attendre le retour de Ganelon. Voy. Escremiz.

Vantance (formé sur vanter, comme panterie, mais avec un autre suffixe), S. f. : VANTERIE.

Vassal (origine celtique), adj. et s. m.: WASSAL, BON WASSAL (vaillant homme).

**Vassalment** (forme sur *vassal*, qui ne prenait pas d'e au fém.), adv. : VAIL-LAMMENT.

Vasselage (formé sur vassal avec le suffixe age), s. m. : courage, vaillance, ATTITUDE VAILLANTE, PAROLES DE NATURE A PLAIRE AUX VAILLANTS (dans ouir vasselage. Comparez orgueil dans le sens de

paroles d'orqueil).

**Vodeir** (lat. videre, fr. : vedeir, veeir, veoir, voir). Part. prés. : vedant ou veiant. Part. passé : vedut. Indic. prés. : jo vei, tu veiz, il veit, nos vedons, vos vedez, il veident. Prétérit: jo vi, tu ve-dis, il vit, nos ve-limes, vos vedistes, il vidrent. Futur: jo vedrai. Subj. prés. que jo veie. Imparf.: que jo vedisse. — Von. Vedisse, vedistes, vedrai. De vedeir.

**Vedude** (part. passé fém, de vedeir), s. f. : vus.

Vedut. Vei. De vedeir.

Veiant, part. pres. ou gérondif de vedeir. Comme gérondif (dans le sens de en voyant) il peut être accompagné d'un adj. posses. représentant la personne qui voit : « vostre veiant », c'est-à-dire à votre vue. On dit encore de même, mais en exprimant la preposition : « en son vivant » - « Voyant cent mille hommes » = à la vue de, sous les yeux de cent mille hommes.

**Veident**. De vedeir.

1. Veie. De vedeir.

2. Veie (lat. viam, fr.: veie, voie), s. f.: voie, Route. - « Toute voie » = toutefois (qui équivaut à toutes fois).

Veiler (lat. vicarium, d'ou dérivent aussi viguier par l'intermédiaire du provençal, et vicaire par formation savante). s. m. : VIGUIER

Veillantif. Nom du destrier de Roland. Il est tué sous lui à la fin de la bataille.

Voint. De veintre.

Veintre (lat. vincere, fr.: veintre, vaincre). Part. passé: vencut. — Vaincas. ETRE VAINQUEUR. - « Etre vaincu de guerre » = être vaineu dans la querre. - « Veintre en champ », c'est vaincre sur les champs de bataille. - « Veintre une bataille », c'est la gagner. De même « vaincre un estour ».

Veir (lat. verum qui entre dans la composition de vrai; fr. : veir, voir), adj.: vrai, veritable. - « Par veir » = vraiment. - C'est notre adverbe voire.

**Veirement** (formé sur veir), adv. : VRAIMENT, CERTAINEMENT, SUREMENT. « Voirement » est encore dans Malherbe.

Veirs. Forme adverbiale de l'adi. veir : VRAIMENT.

Veisdie (origine germanique), s. f. : PERFIDIE.

Veit, veiz. De vedeir.

Veltre (lat. vertragum), s. m. : Li-VRIBR.

**Vencut**. De veintre.

Venderai. Forme allongée de vendrai, futur de vendre.

Vendrai. Peut être le futur de vendre ou celui de venir.

Venimes. De venir.

Venir (lat. venire). Préterit : jo vinc, tu venis, il vint, nos venimes, vos venistes, il vindrent. Futur : jo vendrat. Subj. prés. : que jo viegne, que nos veignons. — « Venir » est employé impersonnellement dans : « Tresque vint al jorn cler » = jusqu'à ce qu'il (neutre) vint au jour clar, c'est-à-dire jusqu'à la venue du jour. — Nous disons bien : « il ou elle vient à lui, à moi, etc. ». mais nous ne disons plus: « il ou elle lui vient ou me vient, » Cela tient à ce que, dans ces locutions, à a le sens de vers, et que me, te, se, lui, nous, vous, leur ne peuvent plus se dire pour vers moi, vers toi, vers soi, vers lui, vers nous, vers vous, vers eux. Mais nous disons bien: « Cette idée m'est venue, il lui est venu beaucoup de visiteurs, ce cadeau leur vient de Paris, » parce que, dans toutes ces phrases, la préposition sous-entendue n'est pas à dans le sens de vers. On ne dirait pas : « cette idée est venue vers moi. "Dans le premier cas, c'est la valeur de l'accusatif latin précédé de ad, dans le second, c'est la valeur du datiflatin. Voyez de même « lui courir », au mot corre. Avec le verbe parler, à a primitivement le sens de vers, car on disait aussi: « parler vers quelqu'un ». On disait donc à l'origine : « il me parle » ou « il parle à moi », de même que: « il me vient » ou « il vient à moi ». Mais pour

le verbe parler, c'est la première tournure qui l'a emporté; toutefois la seconde est restée en usage jusqu'au xvis siècle. Corneille dit encore: « vous parlez à moi » exactement dans le sens de vous me parlez e « En venir de pàmoison », c'est revenir à soi. — On trouve venir employé là où nous mettrons arriver — « S'en venir » = s'en aller.

Venjance (formé sur venger), s. f. - « Prendre ou faire vengeance » = ti-

rer vengeance.

Ventaille (dérivé de vent; au sens propre soupirail), s. f.: Yentail, parlie du heaume par où l'on respire ou partie du haubert voisine du visage.

Venteler (dérivé de vent), verbe :

FLOTTER AU VENT.

Verai (puis vrai. — Formé sur un dérivé de verum qui a lui-même produit

voir. Voy. Veir), adj.: vrai.
Vergier (lat. viridarium, fr.: vergier, verger), s. m.: proprement lieu vert, lieu planté d'arbres fruiters).

Vergoigne (lat. verecundia), s. f. :

HONTE.

Vermeillier (fait sur vermeil), verbe: TEINDRE EN VERMEIL, ROUGIR.

Verne (origine celtique), s. f.: vercus. Malgrè leur ressemblance de forme et de sens, verne et vergue ne paraissent, pas être de la même famille: « vergue » est la prononciation picarde de verge.

Vers (lat. versus), adv. : VERS, ENVERS,

VIS-A-VIS DE.

Vertudable (formé sur vertut, à moins qu'il ne faille écrire vertuable, et voir dans ce mot un dérivé de vertuos par substitution de suffixe), adj. : PLEIN DE COURAGE OU DE FORCE.

Vertuos (lat. virtuosum), adj.: FORT, VIGOURBUX, VAILLANT. VOYEZ les sens an-

ciens de vertut.

Vertuosement (formé sur vertuos),

adv. : VIGOURBUSBMENT.

Vertut (lat. virtutem), s. f.: counage, porce, vigurus, acte de puissance (miracle en parlant de Dieu); signs de porce (le signe de croix). — « N'avoir vertu de faire quelque chose », c'est n'en avoir pas la force. — « Les vertus de Dieu » peut signifier la puissance de Dieu, Dieu lui-même. — « Avoir de Dieu vertu », c'est recevoir de lui la force. — « Faire mauvaises vertus », c'est faire preuve d'impuissance. — « Avoir vertu que + subjonctif » = avoir la force de.. — Le juron vertubleu, employé par Molière, equivaut à Vertu Dieu, c'est-à-dire par la puissance de Dieu!

Vespre (lat. vesper), s. m. : som, with Le mot vepre a pris un sens liturgique bien connu. — « Le vepre décline » = le jour décline, le soir arrive-

Vesprédé (puis vesprée, employé par Ronsard dans une pièce célèbre. Ce mot est à vévre ce que soirée est à soir). s. f. : sois.

Vest. De vestir.

Vestir (lat. vestire), verbe: nevătra, et aussi investia. Le verbe vétir ne s'em ploie plus guère qu'au participe passé et, comme participe, il qualifie la personne habillée; dans l'ancienne langue il qualifiait aussi l'objet d'habillement.

Vezconte (lat. vicecomitem), s. m. :

VICOMTE.

Victorie (mot savant. Prononcez victore en mouillant l'r. Latın victoriam) s. f.: victoria. — « La victoire du champ», même sens, avec l'idée accessoire de rester maître du champ de bataille.

Vide (lat. vitam, fr. vide, vie), s. f.

Vidrent. De vedeir.

Viegne. De venir.

Vielz, cas sujet sing. ou rég. plur. de vieil = VIEUX.

Vieneis (dérivé de Vienne avec le suffixe eis (ois) = ensem), adj.: DE VIENNE.

Vif (lat. vivum), adj. : VIF, VIVANT.
Vigre (origine inconnue), s. f. : ARES

DE JET

Viltét (lat. vilitatem, dérivé de vilem = vil), s. f. : DEBHONNEUR. Le mot est encore dans la langue avec une légère modification d'orthographe et de sens : vileté = bassesse.

Vino, vindrent. De venir.

1. Vint (lat. viginti). Nom de nombre: vincr. Le g a été ajouté à l'orthographe de ce mot pour rappeler l'origine latine.

2. Vint. De venir.

Virgilie (prononcez Virgille, comme

fille) : VIRGILE.

1. Vis (lat. visum), s. m.: visuca, et aussi avis.— C'est sur vis qu'a été formé visage. Aux vers 3160-3161 on trouve à la fois vis et visage, le second paraissant désigner plus spécialement le regard.— « Ce m'est vis » = je crois.

2. Vis, cas sujet sing. ou rég. pluriel

de vif.

Vivre (lat. vivere). Indic. prés. : jo vif. Préterit : il vesquiet.

Vode (lat. vota, fr.: vode, voe), s. f., qui ne se trouve que dans la locution « male vode ». — « Faire male vode quelqu'un », c'est lui faire un mauvais parti. Dans cette locution, male est le

féminin de l'adj. mal (voyez ce mot). Voeil, voeille, voelent, voelt. De

voleir.

Vois. Première pers. de l'indic. prés. du verbe aler. Cette personne, les deux suivantes, et la 3º du pluriel, dérivent du verbe latin vadere : « jo vois, tu vais, il vait, il vont. » - « Vait malement », voyez Malement.

Voiz (lat. vocem), s. f. : voix, son. -

« A voiz » = à haute voix. Voldrai. De voleir.

Voleir (lat. volere). Indic. prés. : jo voeil, il voelt, nos volons, il voelent. Prétérit : il volt ou (?) volst. Futur : jo voldrai. Subj. prés. : que jo voeille. Impart. : que jo volsisse. — Vouloia. — Mieux vouloir » équivaut à aimer mieux. — « Mieux vouloir mourir que... » est une locution toute faite, qui a une grande force, et qui équivaut à ne vouloir pour rien au monde que... Si on prenait cette locution au sens littéral, il se-rait singulier d'entendre Roland, quelques instants avant sa mort, dire qu'il aime mieux mourir que d'exposer son épée à tomber entre les mains de l'enmemi. — « Mieux vouloir que » se construit avec un infinitif ou avec un sub-

jonctif. Aujourd'hui, avec aimer mieux on emploie l'infinitif après que de, ou l'indicatif après que si.— « Vouloir aimer, vouloir hair quelqu'un », c'est l'aimer, le hair. - « Veuille ou non » = ou'il le veuille ou non.

Volsisse, volt.De volsir. Voltice, féminin de voltis.

(formé sur volte = voûte). Voltis

adj, : voûts.
Vos (lat. sos), pron. pers. : vous. Remarquez que vos a toujours le sens de « vous », et jamais celui de notre adjectif possessif « vos », dont la forme, dans la Chanson de Roland, est vos.

Vostre (lat. voster, vostrum, vostri et vostra), adj. possessif, cas unique sing. ou cas sujet plur. du masculin, ou cas unique singulier du féminin : vorns vos (masc). — Vostre, de même que les autres adjectifs possessifs, peut être em-ployé avec l'article sans cesser d'être adjectif : « Li vostre Den » = vos dieux

Voz, adj. poss. : vos. — « Les voz» = les vôtres. Vuide (lat. \*vocitum, et non viduum

qui a produit veuf), adj. : vida. - « Terre vide » = terre libre.

## TABLE DES MATIÈRES

| PREFACE                                   | ı   |
|-------------------------------------------|-----|
| Introduction: I. La Chanson de Roland     | VII |
| — II. La langue au xr <sup>e</sup> siècle |     |
| Analyse et texte                          | 1   |
| Table des assonances                      | 147 |
| Glossaire                                 | 149 |

6023-86. — Соввыс. Тур. et stér- Сайта.

J. Ken fr

TOTAL WATER

1990

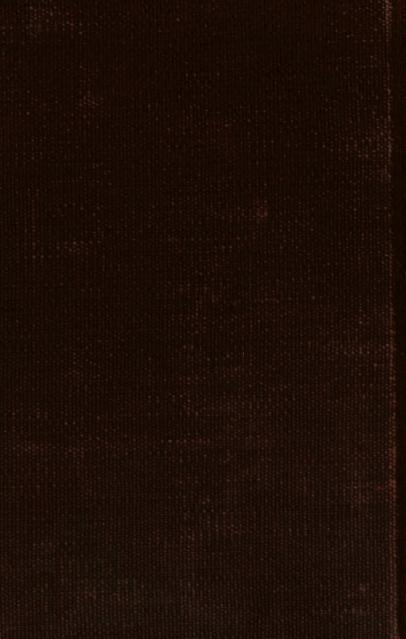